

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







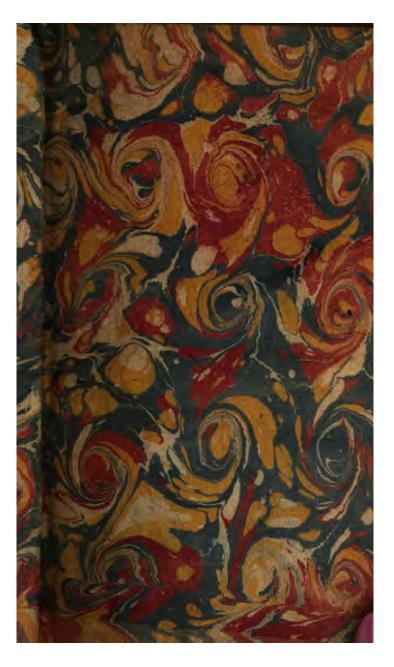

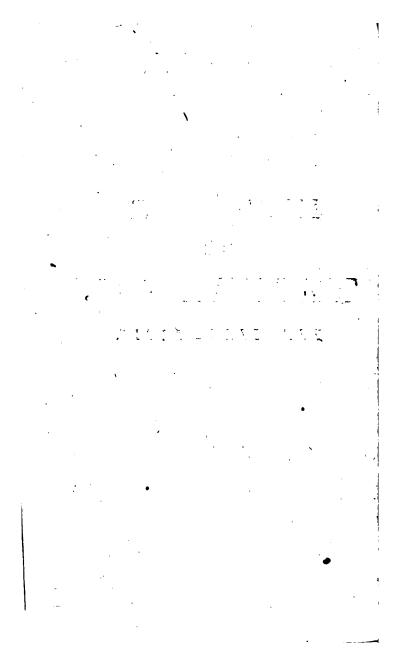

## margat, gean Raptrete HISTOIRE

## TAMERLAN,

DE

EMPEREUR DES MOGOLS

ET

CONQUERANT DE L'ASIE.

PREMIERE PARTIE.



#### A PARIS,

Chez JACQUES GUERIN, Libraire-Imprimeur, Quay des Augustins, près la rue Gît-le-Cœur.

M. D. CC. XXXIX.

Avec Approbation & Privilege du Roy.

-

. • 2406



A

# MONSEIGNEUR LE COMTE DEMAUREPAS: MINISTRE

ET

SECRETAIRE DETAT.



ONSEIGNEUR,

J'OSE vous offrir une Histoire ancienne comme une nouveauté. La Partie I.

#### EPITRE.

raison en est simple. Tamerlan m'a semblé trop peu connu malgré les Ecrivains de sa vie, soit Auteurs foit Traducteurs. Ils nous ont laifsé des Journaux & des Mémoires pour & contre, excellens à la vérité, propiessa en mis en œuvre, & les seuls qui nous restent, mais à peine lus ou lisibles; d'Histoire point. L'ai cru que le Héros en méritoit une dans les régles. Peuténd, MONSEIGNEURO, excuserez-vous ma témente, si vous voulez bien jetter les yeux sur la Préface où j'expose mes raisons ( & fur ca rissu de faits singuliers qui joignent la réalité,

#### EPITRE.

purement historique à l'agrément des idées romanesques. Votre goût fi fúr, MONSEIGNEUR, décidera le mien. Quelque soit le sort de cet Ouvrage, j'aurai eu du moins, en vous l'offrant, le bonheur de vous maiguer ma vive reconnoissance, & celle de mes Freres les Missionnaires de Saint Domingue, qui éprouvent avec mansport vos nouvelles bontés. Je n'aurai pas l'avantage d'exprimer tous nos sentimens. Vous ineerdisez les plus justes & les plus tourts éloges. Mais vous n'effacerezi jamais ni de nos cœurs ni du florissant état de nos Colonies

#### EPITRE.

les traces immortelles que vos soins & vos bienfaits y ont gravées. I'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect.

#### MONSEIGNEUR,

Votre très-humble & trèsobéissant serviteur Margat, M. de la C. de J.



## PREFACE

Mogols, marche dans l'Histoire de pair avec les Cyrus, les Alexandres, les Céfars & tout ce qu'il y a de plus grands Conquérans dans l'Univers. Même bravoure, même intrépidité, même hardieffe dans les entreprises, même rapidité dans les conquêtes; mais aussi, même ambition, mêmes foiblesses & mêmes défauts.

Le Héros Tarrare pourroit a iii

#### xj PREFACE.

se vanter d'un avantage qui lui donne de la supériorité sur ceux qui l'ont précédé. Les Empires que ceux-ci avoient fondés se sont détruits, ou ont passé en d'autres mains; si celui de Tamerlan, trop vaste pour se soutenir dans toute son étendue, ne subsiste plus en son entier, il en reste du moins jusques dans ses débris une portion qui seule est un monument autentique de son ancienne grandeur, je veux dire l'Empire de l'Indostan que possede le Mogol: les Princes de cette Maison se faisant un honneur de faire remonter leur généalogie jufqu'à Tamerlan, qui donna l'investiture PREFACE. vij de cet Empire à un de ses enfans.

Il auroit été surprenant qu'un homme si célebre eût, manqué d'Historiens; Tamerlan en a eu plusieurs: mais je ne sçai s'ils ont plus contribué à nous laisser une connoissance exacte de la vie de ce Conquérant, qu'à somenter le pirrhonisme historique qui fait depuis long-tems d'assez grands progrès parmi nous.

Calchondile, auteur d'un Ouvrage grec sur l'état de l'Empire des Turcs, parle par occasion, des conquêtes de Tamerlan, dont il décrit l'origine & quelques-unes de ses principales nations; sur

PREFACE. Viii tout celles qui ont rapport à l'Empire Ottoman. Il traite tout cela à sa maniere; c'est-àdire, d'une façon fort vague, dans un stile extrémement diffus & fort embarrassé. On est souvent en peine de deviner sa pensée, & de statuer quelque chose sur sa narration.  $ar{\mathbf{L}}$ on a une peine extrême  $f{a}$ démêler les noms qu'il a défigurés jusqu'à les rendre méconnoissables; il faut encore plus de patience pour le suivre dans des digressions où il se jette à chaque page, & qui n'ont qu'un rapport très-éloigné au sujet qu'il traite.

Deux Arabes l'avoient précédé dans ce travail; l'un est

PREFACE. Ahmed Ben Arabschah traduit en françois par Vattier; l'autre est Moula Sheifeddin Aly Yesdi, dont M. Petis de la Croix a donné la traduction. Il semble que ces deux Arabes ayent pris à tâche de se contredire perpétuellement l'un l'autre, tant sur le caractere du Héros que fur quantité de faits principaux. Le premier nous le dépeint comme un avanturier sorti de la plus basse extraction, qui par ses violences & ses brigandages, s'est fait un grand nom & un Empire considérable. Il en fait un Conquérant sans foi, fans loi, fans religion, un barbare, un inhumain, un monf-

#### x PREFACE.

tre. L'autre toujours prosterné aux pieds de son idole, l'encense incessamment d'une main lâche & servile; son histoire est un panégyrique continuel, & son héros un modéle de générosité, de bravoure & de religion, un homme même à inspirations & à miracles.

Il y a bien de l'apparence que tous les deux ont excédé dans le caractere de Tamer-lan. Saluste a dit que les Empires ne se fondoient que par de grands travaux, & qu'il falloit que ceux qui en étoient comme les premiers auteurs sussent nécessairement pourvûs de grandes qualités, de

rares talens & de vertus au moins éclatantes qui couvrise fent les défauts particuliers & les vices personnels. Un Tamerlan de la façon d'Arabschah, n'eut jamais joué un rôle si grand ni aussi constamment foutenu: mais il ne faut pas non plus que le Conquérant nous fasse perdre l'homme de vûe, ni qu'on veuille nous faire passer pour générosité & pour religion, ce qui n'est que politique, qu'artisice & que désir insatiable de domination. A ne juger de Tamerlan que sur le récit même de son Panégyriste Shefeddin, en même tems qu'on admirera ses exploits, l'on

xij PREFACE.

gémira aussi sur le désordre d'une passion estrénée qui remplit le monde de troubles, & qui, quand il s'agit de se satisfaire, ne connoît ni justice, ni raison, ni humanité.

Je ne sçai si je dois mettre au rang des Historiens de Tamerlan le sieur de Saint Yon qui nous en a donné une vie en françois qui n'est qu'un tissu de fables, & même d'anacronismes. Il lui fait conquérir la Chine, où il n'a jamais mis le pied. Il lui fait étendre ses conquêtes dans l'Egypte, & prendre Damiette & le Caire, quoiqu'il soit constant qu'il n'ait jamais passé la Syrie. Il ne dit pas un mot de l'expédition

des Indes; il donne pour Ministre & pour Général à Tamerlan un certain Axalla Génois & Chrétien, dont aucun de ses Historiens n'a fait mention; enfin il représente sans cesse le Prince comme un ami, & un protecteur des Chrétiens, contre lesquels il s'est toujours déclaré, jusqu'à s'ériger en persécuteur comme il le sit dans la guerre de Géorgie pendant laquelle on compte plusieurs Martyrs.

L'opposition marquée des deux Auteurs Arabes sur lesquels on peut faire le plus de fonds pour l'histoire de Tamerlan, prouve seule la nécessité de donner une nouyelle vie de ce Conquérant. Mais il y a encore une raison, & ce n'est pas celle qui a le moins servi à me déterminer à donner cet Ouvrage au Public.

L'Histoire de Sheiseddin, dont M. Petis de la Croix a donné la traduction, semble l'emporter sur l'autre par la sidélité, par l'exactitude & par le détail. Elle auroit sans doute été suffisante, si M. Petis ne se bornant pas à la qualité de Traducteur, eût voulu prendre la peine d'en composer une histoire sur les Mémoires Arabes, Je ne doute pas que l'ouvrage n'eût été beau & curieux; mais de son attache-

PREFACE. xv. ment trop scrupleux à son original, il n'a résulté qu'une histoire, peut-être exacte & sidele, mais dont le style est absolument insupportable à tout le cteur judicieux & délicat.

Qu'on vante tant qu'on voudra la langue Persanne dans laquelleSheiseddin a composé l'histoire de Tamerlan; qu'on en releve l'éloquence & l'énergie, j'y souscrirai sans peine Mais dans quelque langue que l'on écrive, il doit régner unstyle guidé par le jugement, & persectionné par le goût. Or voils justement en quoi péche l'Auteur Persan dont nous parlons. Il paroît bien instruit & assez sidele; belles xvj PREFACE.

expressions, si l'on veut, tours fins & recherchés, pensées hautes & sublimes; mais point de conduite dans la composition, point d'arrangement ni de méthode dans le corps de l'ouvrage; narrations confuses & embarrassées; évenemens obscurs ou mal développés; faits importans noyés dans un déluge de réflexions inutiles, répétitions ennuyeuses, détails puériles, confusion assommante de noms barbares, retours perpétuels des termes d'Egire, des années du Crocodile ou du Cheval, & de semblables époques du Calendrier Mahométan: voilà à peu près ce que contiennent les

PREFACE. xvij les quatre volumes de Sheifeddin.

J'ai donc cru rendre un service au Public de lui donner une nouvelle histoire de Tamerlan, qui ne sût précisément aucune de celles qu'on a vûes jusqu'à-présent, mais qui rensermant tout ce qu'el-les ont de bon, présentât au Lecteur une narration suivie, impartiale, claire, capable en un mot, de plaire & d'in-struire.

Quoique j'approuve fort les raisons que M. Petis de la Croix a eues de donner à notre Empereur le nom de Titmurbec, j'ai pourtant jugé à propos de lui laisser l'ancien Partie I.

xviij . PREFACE. nom fous lequel il est si connu parmi nous. Le nom de Tamerlan est un de ces noms fameux , qui réveillent dans l'esprit de grandes idées, & qui sont en possession d'exciter la curiosité, & d'attirer l'attention. Tels font les noms de Charlemagne, de Charlesquint, & de bien d'autres qui ont un droit acquis de se maintenir, quoique peut-être contre les regles de l'élocution grammaticale. Nous connoiffons Cyrus, Darius, Alexandre, & nous serions fort dépaysés, si on nous les présentoit sous les noms d'Effrusrab, de Dara & d'Eskender, parce qu'ils sont ainsi nommés PREFACE. xix par les peuples du Levant. En prenant même les choses à la rigueur, nous ne sommes pas trop assurés, si on doit appeller notre Héros Timur ou Temour, & si on doit ajouter Becplûtôt que Bey ou Beg, parce que les Arabes, les Persans & les Turcs varient sort sur ces dissérentes prononciations.

Je ne finirai point ce difcours sans faire une observation sur les Histoires des Conquérans que l'on donne au Public. Si l'on n'avoit d'autre dessein que celui de perpétuer leur nom dans la postérité, ce seroit un travail assez mal employé. De tels Héros n'ont point assez bien mérité

#### $\mathbf{x}\mathbf{x}$ $\mathbf{P}\mathbf{R}\mathbf{E}\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{C}\mathbf{E}$ .

duPublic, pour qu'on leur confacre des monumens qu'on ne devroit accorder qu'au souvenir des biensaits qui ont rendu les Peuples plus heureux, & les Empires plus florissans.

Hé quelles obligations le monde a-t-il aux Célars, aux Alexandres, & aux Famer-lans? Est-ce d'avoir troublé son repos par des cruautés. D'un autre côté, ce sont des Grands qui ont joué un rôle si considérable dans le monde, qu'ils ont été les mobiles d'une infinité d'événemens, dont la postérité a droit d'être instruite. Par-là, leur vie devient un objet intéressant & curieux de l'histoire, dont l'of-

PREFACE. xxj fice est de transmettre le souvenir des choses importantes, sauf à rendre à chacuir ce qui hui est du, la louange ou le blâme, suivant les loix de l'équité. On en peut donc conferver la mémoire à peu près, dit un Auteur moderne, comme on conserve celle des incendies, des tremblemens de terre, & des autres époques sunestes qui arrivent dans la succession des tems.

Faisons un pas plus avant, & prenons les choses du côté de la religion; nous verrons que ces Conquérans sont entre les mains de Dieu, des instrumens dont il se sert pour exécuter les desseins de sa pro-

PREFACE. vidence dans le gouvernement du monde. Les Payens attribuoient ces sortes de vicissirudes à la fortune dont le caprice, disoient-ils, balance sans cesse les événemens du Monde; les Philosophes recouroient à l'existence de certains génies protecteurs ou ennemis des Nations, tantôt dominans, & tantôt dominés: Le Chrétien qui ne reconnoit ni fortune, ni destin, ni divinité subordonnée, ne regarde en tout cela que le doigt de

Dieu: Digitus Dei est hîc.

Ainsi dans les saintes lettres, Cyrus est-il appellé le
Christ de Dieu; ainsi Attila se
nommoit-il lui-même le sléau

PREFACE. de Dieu. Dieu se servit de Mahomet & des Sarrasins pour punir les Chrétiens; il suscita dans le douzième siecle Genghiscan & les Tartares, pour châtier les Sarrasins & détruire le Califat; les Turcs fous Amurat & sous Bajazet, furent les instrumens de la vengeance divine fur les Grecs schismatiques. Tamerlan parut, & fut député pour humilier Bajazet & l'orgueil des Ottomans. Le monde ne fut pas longtems fans voir l'Empire des Tartares, si vaste & si florissant, se déconcerter & retomber dans sa premiere obscurité.

C'est dans ce point de vûe,

xxiv PREFACE. que l'histoire des Conquérans, quelques cruels qu'ils ayent pu être, devient une matiere nonseulement curieuse, mais encore instructive & édifiante; on y admire la providence divine qui se sert des passions des hommes pour parvenir à ses fins. Le Héros ambitieux n'a d'autre dessein que de se rendre célebre & formidable. Il est la verge de la colere du Seigneur, pour punir les peuples coupables: il est puni à son tour. Ainsi l'homme s'évanouit, & Dieu seul est immuable & permanent.

\*\*30%

SOMMAIRES.

### SOMMAIRES.

#### LIVRE PREMIER.

Amerian naît lorsque l'Empire des Mogols étoit sur le point de sa ruine. Extraction de ca Prince. Le caractere de son esprit. Histoine abrégée de l'Empire des Fartanes & de Genghiscan: celle du Zagataï en particulier. Ruse de Tamerian pour rentrer dans sa principauté de Kech. Mennacé de périr sous la domination des Gétes, il conspire contre eux. Il erre avec son consident. Il gagne les Turcomans, & combat à leur tête. Sa victoire. Le stratagême qu'il employe Partie L

#### xxvi SOMMAIRES.

pour rentrer dans Kech. Autre qui lui procure la conquête du Zagataï. Il convient avec son rival de remettre l'Empire à un Derviche, pour régner tous les deux sous lui. Nouveaux combats contre les Gétes. Tempête qui separe les deux armées. Tamerlan de Hussein vaincus. L'Empereur Derviche massacré par Hussein. Tamerlan sous présente de venger ce meuriré, attaque son rival, & se rend maître de l'Empire. Son couronnement. Ses réglemens, son autorité dans la capitale de Samarcande.

#### LIVRE SECOND.

Rrandes idées de Tamerlan pour I étendre son Empire. Il soumet le petit Roi du Carezem. Il porte ses vues sur la Russie. Il prend la désense du SOMMAIRES. xxvij
Prince Tocatmich qui y avoit droit.
Divers évenemens de cette liaison. Tamerlan accepte un dési de duel. Il prend la capitale du Carezem. Idée des dissérens Tartares. Visse que Tamerlan rend à un Derviche en partant pour la conquête de la Corassane dont il vient à bout. Réduction de Kelat & ses suites. Celle de tout le Mazendran. Tamerlan devient le maître du vaste Pays compris depuis l'Occident de la Mer Caspienne, jusqu'aux frontieres

#### LIVRE TROISIEME.

des Indes.

DEscription de la Perse. Tamerlan devenu le protecteur du jeune Roi Persan, dont l'Etat étoit mal gouverné, profite des dissensions, & asservit à ses loix une partie de la Mo-

# xxviij SOMMAIRES.

narchie Perfane. Il commence son expédition par la montagne de Lor. Idée da ca pays. Il vient à bout d'une Forteresse extraordinaire par sa situation. Expéditions dans la Médie; exploits finguliers. Notices geographiques & historiques sur l'Azerbijane ou la Médie. Guerre contre les Chrétiens de la Georgie. Oftentation de Mahométisme dans Tamorlan. Peinture des Géorgiens, du Gom, de Testis, de sa Prise, du Mone Cancase. Usages des Tartares. Basse flatterie d'un Prince. L'orage de la guerre tombe sur la Perse. Description & prise d'Irivan, & dIspahan. Cruautes inouies des Vainqueurs. Les Tartares & les Persans s'accusent musuellement de ces barbaries. Venre de sêres humaines. Maffacre incoloniaire d'un Docteur que Tamerlan voulois épargner.

#### SOMMAIRES. xxix

## LIVRE QUATRIEME.

A Perse presqu'entierement conquise.Conduite deTocatmichSvaverain des Russes. Il offense son bienfaiteur Tamerlan. Celui-ci arme contre lu Russie. Maniere de lever des Troupes, & de faire la guerre particuliere unu Tartares. Ambissadeurs des Russes, & le succès de leur ambassade. Dangers de la marche de Tamerlan. Obélisque construit sur un Mont dofert. Chasse générale à la Tartare. Difficulzé pour rencontrer l'ennemi. Renconere des deux armées. Bataille & combat corps à corps entre les deux Souverains. Le brave Tocatmich vaincu & blesse; sa faite, ses avantures. Tamerlan le poursuit dans des Isles où il n'étoit pas. Peinture de ces Isles du Boristhene & des Cosaques Zaporous-

#### xxx SOMMAIRES.

ki. Un fils de Tamerlan va attaquer, prendre & ruiner Moscow. Tamerlande son côté conduit son second corps d'armée à Astracan. Quelle étoit alors cette Ville: quels les païsans: quel le gouvernement. Révolution causée par la double faute de Tocatmich & de Mahmoud. Tamerlan prend & détruit Astracan. Dernieres paroles de Tocatmich Empereur des Russes.

# CINQUIEME LIVRE.

Amerlan de retour à Samarcande sa capitale, donne une sête de huit jours à sa Cour & à ses Officiers. Il partage entr'eux les riches dépouilles. Catastrophe qui suivit la sête. On accuse de crime d'Etat le sils de l'Impératrice & de l'Empereur. Il est condamné & mis à mort; essets de la ri-

SOMMAIRES. valité d'une autre femme du Serrail. Découverte tardive de la conspiration; vengeance terrible contre la rivale. Perfidie de Chahmansour envers son cousin Elabeddin, Roi fugitif de la Perse. Tamerlan se détermine à la subjuguer sans retour. Forteresse singuliere & sa prise. Bataille entre l'Empereur & Chahmansour à Patila. Le premier y court risque de la vie. Un de ses fils le venge & gagne la victoire. Réduction entiere de la Perse. Idée de Bagdad. Elle est prise. Le Sultan fugitif est poursuivi & sauve sa personne. Action généreuse d'un Emir. Seconde expédition dans la Géorgie, & dans la Colchide. Histoire remarquable des amours & de la bravoure de la Princesse Pirisatis Géorgienne. Elle est vaincue & aimée par Tamerlan. Elle Pinsulte & meurt. La Géorgie & la Colchide conquises.

### xxxij SOMMAIRES.

#### LIVRE SIXIEME.

'Empereur à Samarcande est en-touré d'Ambassadeurs. Il police son Empire. Il embellit & regle sa capitale. Il songe à la conquête de la Chine ou des Indes. Il se détermine à la derniere. On lui offre le royaume d'Ormus & la Princesse héritiere pour un de ses fils. Idée de ce Royaume & des deux sectes Mahométanes. Révolutions qu'elles causerent à Ormus. Le Mirza Mirancha épouse la Princesse, & remet ses Etats dans l'ordre. Defcription de l'Inde, partie confidérable de l'Asie. Testament du Sultan Firouscha en faveur de son petit-fils Mahmoud. Oppression du Roy pupille, sous son oncle Melloucan. Tamerlan va aux Indes, sous prétexte de venger le Sul-

SOMMAIRES. xxxiii zan Mahmoud. Progrès de ses détachemens. Indiens habitans sur des Palmistes comme des oiseaux. Comment on les détruisit. Attaque de Bainir principale ville des Indes. Peinture d'une forêt d'un seul arbre, & d'un Temple d'Idoles au milieu. Massacre barbare de cent mille Indiens. Mœurs & coutumes de ces Peuples. Mort du Sultan Mahmoud attribue au poison. Melloucan régent est élevé au Trône à la tête de son armée. Effroi de l'armée Tartare qui ignoroit ce changement. Tamerlan en apprend la cause, & cela lui vaut la victoire. Son stratagême pour se délivrer des Eléphans. Melloucan tué. Dehli prise. Idée de. cette Capitale. Ruine imprévue de cette Ville. Histoire épisodique d'Idalcan Roi de Golconde, & de son orgueilleux ministre Churmalu. Tamerlan envoye à Golconde une partie de son

#### xxxiv SOMMAIRES.

armée sous la conduite de Pir Mehemed un de ses fils. Ce dernier se rend maître de cette Capitale. Il trouve la femme du Roy sur un bucher. Comment il la délivre. Churmalu puni. Pir Mehemed élu Roi de Golconde.

#### LIVRE SEPTIEME.

Rigine des Turcs. Elevation de Bajazet sur le Thrône Ottoman. Abaissement de l'Empereur Grec Mannuel. Son recours à Tamerlan d'abord inutile. Les Roys de France & de Hongrie envoyent des Troupes. à son secours. Triste journée de Nicopoli. Le Maréchal de Boucicaut suspend la perte de l'Empire Grec. Tamerlan écoute ensin les sollicitations de cet Empire & des autres ennemis de Bajazet. Confultation & Ambassade qui précedent

#### SOMMAIRES.

la guerre. Description du Camp d'Andrinople, de la Milice Turque & de l'Ambassade. Portrait de Bajazet. Il reçoit mal l'Ambassadeur. Tamerlan se met à la tête d'une Armée formidable. Il prend Sebaste & Césarée. Bataille rangée entre les deux Émpereurs. Bravoure & habileté du Tartare & du Turc. Bajazet est vaincu & captif. Suites de cette Victoire. Examen des traitemens faits au Vaincu par le Vainqueur. Celui-ci épargne l'Empire Grec. Histoire de Roxana épouse chrétienne de Bajazet, & celle de la Princesse de Bagdat. L'Empereur Tartare assiege & prend Smirne.

#### LIVRE HUITIEME.

Ntreprises de Tamerlan sur la Syrie & sur l'Egypte. Motifs de cette guerre de Tamerlan. Conseils d'E- xxxvj SOMMAIRES.

zat du côté du Soudan. Victoire décisive du premier & prise d'Alep. Disputes dangereuses de l'Empereur Tartare avec les Sçavans d'une autre Secte Musulmane que la sienne.Le Prince des Druses combat sous Tamerlan. Les Villes d'Apamée, d'Emese, de Balbec se rendent. Beauté extraordire de ces Villes. Peinture du Liban, & de l'Anti-Liban; Cedres & autres curiofités. L'Empereur visite avec surprise un Monastere & les réservoirs dits de Salomon. Le Soudan d'Egypte envoye deux Scélérats pour tuer le Conquérant. Ils font découverts. Désertion d'un Neveu de Tamerlan. Défaite de l'Armée des Syriens. Siège & reddition de Damas.

#### LIVRE NEUVIEME.

E Château de Damas résiste. Taa merlan devient mélancolique & furieux. Barbares exécutions à Damas. La Ville est saccagée & brûlée. L'Empereur médite la conquête de toute l'Egypte. Il est contraint d'aller pacifier la Perse. Il laisse en partant de Syrie de terribles traces de sa vengeance. Il passe l'Euphrate, & va former le siège de Bagdat. Stratagême singulier de ses habitans ; il cause la perte de la Ville. Elle est pillée & saccagée. L'Armée Tartare va en Perse. Le Vice-Roi Mirza Eskender petit-fils de Tamerlan se remet entre ses mains. L'Empereur écoute les plaintes des Mécontens. Un Emir est condamné à mort. Le Viceroi est réduit à la

xxxviij SOMMAIRES.

condition de particulier. Les Persans sont satisfaits. Translation des Caratartares dans le Zagatai. Retour de Tamerlan à Samarcande. Il entreprend la conquête de la Chine. Assemblée magnifique des Etats à Caniqueul. Description de sêtes. Ambassades de divers Pays. Celles de Henri III. Roy de Castille. Discussions sur le récit des deux Ambassades Espagnoles. Guerre de la Chine déclarée. Levée d'une armée immense. Son départ. L'ordre qui y regne. Maladie de Tamerlan à Otrar. Ses derniers sentimens. Sa mort. Destinée de son Empire & de ses conquêtes.

HISTOIRE



# HISTOIRE

DE

# TAMERLAN,

EMPEREUR DES MOGOLS

ET

CONQUERANT DE L'ASIE.

#### LIVRE PREMIER.



'EMPIRE des Mogols fondé dans l'Asie par le fameux Genghiscan com-

mençoit à décheoir de sa premiere splendeur, lorsque la Providence suscita un Heros, qui non seulement le soutint sur le point de sa Partie I.

décadence, mais qui le porta encore jusqu'au plus haut dégré où il semble que la puissance humaine puisse parvenir. Ce fut Tamerlan. Plusieurs des Ecrivains de sa vie Turcs & Arabes, foit pour rabaiffer sa gloire, soit pour donner plus de merveilleux à ses actions, le supposent né de la plus basse condition, fils d'un Pâtre de la Tartarie & Pâtre lui-même. Ils ajoutent que s'étant dès sa jeunesse adonné au brigandage, & s'étant associé quantité de scélerats de son caractere, il commença par ses vols & ses violences à se rendre fameux, & que c'est à de pareils commencemens qu'il dut une partie de la gloire que ses grands exploits lui acquirent par la fuite.

D'autres, avec plus de vraisemblance & des sondemens plus lé-

DE TAMERLAN, LIV. I. > gitimes, lui donnent une naissance plus illustre en le faisant fils de l'Emir Tragaï, un des principaux Seigneurs de l'Empire du Zagataï, & Souverain particulier de la ville & du païs de Kech. Tamerlan naquit l'an 736. de l'Egire; c'est-à-dire l'an 1336. de Jesus-Christ. Il donna de bonne heure des marques d'un genie heureux & d'un courage héroïque. Sa phisionomie étoit noble & prévenante, son humeur libérale & magnifique; il avoit un corps robufte, une conflitution forte & propre à la fatigue; il avoit l'esprit souple, délié, plus cultivé & plus orné que ne l'ont naturellement les Tartares. L'ambition fut toujours sa passion dominante. Il fut cependant assez long-tems sans avoir lieu de la satisfaire, puisque ce ne fut guéres qu'à l'âge de vingt-cinq ans; qu'il Aij

commença à faire parler de lui; mais la fortune le dédommagea bien de cette espece d'oubli, par la multitude des exploits, & par la rapidité de ses conquêtes, qui passent, sans contredit tout ce que l'Histoire, tant ancienne que moderne, nous fournit de plus merveilleux. Mais avant que d'en écrire le détail, il est à propos de donner un précis de l'établissement de l'Empire des Tartares dans l'Asie, & de l'état où il se trouvoit lorsque Tamerlan commença à se faire connoître.

Les Tartares étoient affez peu connus dans le monde avant le douzième siècle. Ces Peuples habitoient les vastes pays qui sont au Nord de la mer Caspienne, & qui s'étendent de l'Occident à l'Orient, depuis le Boristhene jusqu'aux confins de la Chine. Ils n'avoient point

DE TAMERLAN, LIV. I. de demeure fixe ni de ville considérable. Distribués par Hordes ou Tribus, ils erroient dans les déserts où ils demeuroient sous leurs tentes, jusqu'à ce que la disette des pâturages les forçât à changer de séjour. Ils avoient plusieurs Souverains ausquels ils donnoient le nom de Cans. Au-dessus de tous ceux-là, ils en choisissoient un à qui les autres rendoient hommage, & qu'ils appelloient le grand Can; mais la subordination n'étoit que fort médiocre, chaque Horde se regardant comme indépendante l'une de l'autre, d'où il ne manquoit pas de résulter des guerres continuelles par l'ambition de dominer les unes fur les autres. Ces Peuples, presque toujours à cheval, font d'une humeur belliqueuse. C'est d'entre eux que sont sortis de tems immémoral ces na-A iii

tions connues sous le nom de Scyathes, de Sarmates, de Massagetes, de Daces, & depuis sous le nom d'Avares, de Huns, de Gepides, qui en différens siécles ont fait tant d'irruptions dans l'Europe & dans les pays voisins. Le nom de Tartares ne leur est point agréable; celui de Mogols, qui signifie hommes blancs, leur paroît plus honorable.

Ce fut environ vers l'an 12032 que le nom des Mogols commença à se rendre formidable dans le monde par les conquêtes de Genghis Can. Ce Prince s'appelloit d'abord Timurgin, & étoit de race royale Mogole. Il servit pendant trente ans un des principaux Cans de Tartarie, nommé Ung Can. Sa sidélité étant devenue suspecte, il apprit qu'on vouloit le faire mourir sur d'injustes soupçons; il quitta donç

DE TAMERLAN, LIV. I. 7 Ja Cour de Ung Can & ramassa un grand nombre d'amis, que son mérite détermina à suivre sa fortune. Son parti devint bientôt assez considérable pour balancer le pouvoir de son Souverain. Ung Can l'ayant attaqué, Timurgin le vainquit & le fit périr luimême; après quoi il se rendit maître de ses Etats. Il joignit la ruse au courage, & en seignant qu'une voix céleste lui avoit ordonné de purger l'Univers des mauvais Souverains, la superstition acheva de lui gagner ces Peuples, que l'espérance du pillage rendoit encore plus crédules. Toutes les Hordes des Tartares, s'empresserent à venir combattre sous sa banniere; on lui déféra un Empire plus absolu que celui de ses Prédécesseurs. Ce fut alors qu'il prit le nom de Genghiscan, qui signifie Souverain des Souverains.

Des succès si éclatans le déterminerent à pousser sa fortune. Après avoir subjugé toutes les nations Tartares jusqu'au Boristhene, il tourna ses armes vers l'Orient de la mer Caspienne. Tous les Pays qui sont entre le Yaxartes & l'Oxus, le Maurenahar, la Corassane & le Masenderan reconnurent sa domination. Il se rendit maître du Caresem à l'Orient de la mer Caspienne, & ayant passé l'Oxus, il pénetra dans le Pays des Medes, & sit trembler la Perse & l'Arménie. Il mourur enfin l'an 624. de l'Egire, 1226. de Jesus-Christ, âgé de soixante & quatorze ans, après vingt-cinq ans de regne.

Il laissa sa mort trois enfans, entre lesquels il partagea ses conquêtes. L'ainé, qui s'appelloit Touchican, eut tout le Pays Tartare, qui s'étendoit depuis le Borisshene jus-

DE TAMERLAN, LIV. I. 9 qu'au Tibet. On appelloit ses Etats l'Empire du Capchac. Le second, qui se nommoit Zagataïcan, hérita des Etats qui portent son nom, sçavoir tous les Pays qui sont entre les Fleuves Yaxartes & Oxus, où font compris les Royaumes de Carisme & de Samarcande, & au-delà de l'Oxus, appellé par les modernes Sihon ou Gihon, les Etats de Coraffane, du Maurenahar & du Masenderan. Le troisième, qui étoit Octaïcan, que plusieurs ne font cependant que son petit-fils, sur mis en possession de l'Iram, c'est-à-dire d'une portion de l'ancien Pays des Parthes jusque dans la Perse & dans la Sirie.

. Ces héritages étoient assez amples pour contenter une ambition modérée; mais le courage du pere avoit passé jusqu'aux ensans: tous les trois ne penserent qu'à pousser leurs conquêtes plus avant. L'un pénétra jusques à la Chine, & usurpa ce vaste Empire. Le second passa dans les Indes, jusqu'au-delà du Gange, & le troisième se rendit maître de l'Arménie, de la Perse & de la Sirie jusques dans l'Egypte, ensorte que presque toute l'Asie se trouva sous la domination Mogole.

Les Empires ont leurs périodes & leurs révolutions; à peine sontils parvenus jusqu'à un certain point, qu'ils commencent à décliner. Il ne s'étoit pas encore écoulé un siécle depuis la mort de Genghiscan, qu'on apperçut de grands changemens dans la conduite de ses Successeurs, & des signes manisestes d'une décadence prochaine. Je ne parle encore que de l'Empire du Zagataï, me reservant à parler des autres Etats à

DE TAMERLAN, LIV. I. 17 mesure que la necessité le demandera.

On comptoit au moins vingtdeux Empereurs qui avoient regné successivement dans le Zagatai, depuis son établissement; c'est-à-dire, dans l'espace de moins de cent ans. Un si grand nombre de Souverains en si peu de tems, montroit une grande altération dans l'Etat. En effet les Emirs devenus trop puissans, s'étoient insensiblement rendus les maîtres de la principale autorité dans le Gouvernement. Les Princes de la Race de Genghiscan dégenererent peu à peu des grandes qualités de leurs Ancêtres. Livrés à l'oisiveté & à la mollesse, ils ne gardoient plus que le nom de Cans, ils abandonnoient les rênes du Gouvernement à ceux qui avoient ou l'adresse ou la force de s'en saisir. Delà les guerres perpétuelles dans l'Etat, chaque Emir ne pensant qu'à l'emporter sur ses concurrens. De-là aussi les fréquentes révolutions dans l'Empire, ceux qui devenoient supérieurs ne manquant pas de déposer ou de faire mourir le Can, & d'en substituer un autre à sa place: ainsi l'Empire étoit en proye à l'ambition des Grands. L'Empereur n'étoit qu'une idole, & le Peuple gémissoit sous la tyrannie & sous l'oppression.

Telle étoit la situation de l'Empire du Zagataï dans les premieres années de la jeunesse de Tamerlan. Il perdit son pere l'Emir Tragaï de bonne heure, & demeura sous la tutelle de son oncle Hadgi-Berlas, à qui la Principauté de Kech & ses dépendances appartenoient en qualité de ches de sa Horde, conformé-

ment aux Loix de Genghiscan. Ce jeune Prince se trouvoit ainsi avec beaucoup d'ambition, & peu de moyens de la remplir, lorsque les troubles ordinaires du Zagataï lui ouvrirent une carriere qu'il parcourut avec ardeur.

L'Empereur du Zagataï Beyan Couli-Can ayant été déposé & mis à mort par les intrigues & la violence de Malec Hussein un des principaux Emirs de la Transoxiane, tout ce vaste Etat se vit en proye aux sactions & aux brigues des Grands de l'Empire. La plûpart des Princes, sous prétexte de venger la mort du Can, ayant pris les armes, s'emparerent des Provinces qui se trouverent le plus à leur bienséance. Les Gouverneurs de Cogende, de Bedakan, de Balc & de Cheburgan, toutes Provinces de la dépendance

#### HISTOIRE

80

réditaire de Tamerlan, mais dont la fouveraineté étoit entre les mains de son oncle l'Emir Hadgi-Berlas. Ce petit Etat n'étoit point en situation de s'opposer à l'armée des Getes. Tamerlan profita de la conjoncture pour rentrer dans l'héritage de ses peres, qu'il ne voyoit qu'avec beaucoup de jalousse entre les mains de son oncle.

Il lui représenta donc, que n'ayant pas des forces suffisantes pour oser se présenter devant les Getes, il étoit de la prudence d'user d'industrie pour tâcher de sauver leur Principauté; pour cela que tandis que Hadgi-Berlas tâcheroit de réunir les Princes Zagataïens pour la désense commune, il étoit à propos, que lui, Tamerlan, allât trouver le Can des Gétes pour lui rendre ses hommages, & tâcher de s'insinuer

finuer dans sa faveur: que par cette conduite ils ne pourroient pas manquer de conserver quelque chose de leur Pays héreditaire, parce que si les Princes Zagataïens avoient le dessus, leur Etat se trouveroit, aussibien que le reste de la Transoxiane désivré de l'invasion des Gétes, & que si au contraire, ceux-ci devenoient supérieurs, ils pourroient recouver par la faveur du Can, ce que le malheur des guerres leur auroir enlevé.

Hadgi-Berlas trouva ce conseil fort sensé, & tourna du côté de la Corassane. Tamerlan dont les lumieres étoient fort supérieures à son âge, prévoyoit que les divisions des Princes Zagataïens ne leur permettroient pas de rien faire de solide pour leur parti, & que pour lui, en se jettant entre les bras du vainqueur, Partie L. R

il s'en feroit un protecteur & une ami. Ses conjectures ne furent pas vaines; le mérite de Tamerlan n'étoit pas inconnu au Can des Gétes. Togluc Bei l'ayant reçu avec agrément & distinction, le jeune Emir défendit son oncle avec tant d'artifice, qu'en faisant semblant de prouver son innocence, il le fit effectivement paroître plus criminel. Le Can offensé de ce qu'Hadgi-Berlas ne s'étoit point venu soumettre, le déclara déchû de sa Principauté de Kech, qu'il transporta à Tamerlan, en y ajoutant encore quantité de Pays des environs.

Cependant je ne sçais quels contretems empêcherent l'armée des Gétes de pénetrer plus avant dans la Transoxiane. Togluc Bei repassa promptement le Gihon, & les Princes Zagataïens eurent quelque tems

DE TAMERLAN, LIV. I. 19 le loisir de respirer. Hadgi-Berlas n'avoit rien ignoré de la conduite de son neveu à son désavantage. Si-tôt qu'il eut appris que l'armée des Géres avoit quitté la Transoxiane, il partit lui-même de Corassane avec une nombreuse troupe & s'avança vers Kechen disposition de rentrer par force dans la Souveraineté dont Tamerlan l'avoit dépouillé. Celui-ci n'étant pas d'humeur de céder, parut en posture de se bien défendre. Les deux Troupes s'étant approchées, il y eut un choc où Tamerlan eut tout l'avantage; mais Hadgi-Berlas ayant trouvé le secret de gagner les soldats de son neveu, celui-ci s'en trouva tellement abandonné, qu'il fut obligé de s'enfuir presque seul avec le Prince Yacou un de ses Alliés, qui eut le courage de s'attacher à sa fortune.

#### 20 HISTOIRE

Il ne tarda pas à être vengé de ce revers. Le Can des Gétes retourna l'année suivante avec une armée formidable en Transoxiane. Hadgi-Berlas crut pouvoir conserver son Etat en allant se rendre auprès de Togluc Bei; mais cer Empereur prévenu en faveur de Tamerlan, ne lui fit pas un bon accueil. L'Emir en fut épouvanté, & appréhendant que le Can ne le fit mourir, s'enfuit secretement vers Kech. Il n'évita pas son malheur& fut tué en chemin. Le Can dépêcha un Exprès à Tamerlan pour l'inviter à le venir joindre. Il le combla de caresses, & le confirma dans la possession de sa Souveraineré.

L'Expédition des Gétes eut cette féconde fois tout le succès possible. La plûpart des Emirs de Transoxiane, se soumirent de bon gré; le

DE TAMERLAN, LIV. I. 21' reste sut assujetti par la force. Tamerlan, qui avec les troupes de sa dépendance, s'étoit joint aux Gétes, ne contribua pas peu par son adresse & par sa bravoure à faciliter la nouvelle conquête. Tout l'Empire du Zagataï reconnut Togluc-Can pour son Souverain. La ville de Samarcande ayant été soumise comme les autres, le Gouvernement Républicain y fut aboli, & le Can fit élire fon propre fils Elias-Codgia-Aglen pour Souverain du Zagatai. Il lui donna un de ses principaux Emirs, nommé Bikidgelt pour premier Ministre, en lui ordonnant de ne rien faire sans le conseil de Tamerlan; & après avoir assuré sa conquête, il partit pour ses Etats.

Son départ replongea bientôt la Transoxiane dans ses premiers malbeurs. Le nouveau Souverain étoit

#### 22 HISTOIRE

jeune & sans expérience; le Minifre avare & cruel n'avoir aucun des talens nécessaires pour se concilier des Peuples nouvellement conquis. Au lieu de ménager les Grands du Royaume, il les chagrina en tout ce qu'il put; il traitoit les Zagataïens comme des esclaves, & ne pensoit qu'à contenter son avarice & son ambition. Tamerlan qui étoit attaché à la domination des Gétes, aufquels il étoit redevable de son élévation, voulut remontrer au Ministre l'inconféquence de sa conduite; il fut mal reçu, & Bikidgelt jaloux des grandes qualités de ce jeune Emir, chercha secretement à le faire périr. Tamerlan en fut averti, & son affection s'étant tournée en haine, il ne pensaplus qu'à délivrer son pais de l'oppression des Gétes.

L'entreprise n'étoit pas facile; la

DE TAMERLAN, LIV. I. 23. Transoxiane étoit remplie de troupes étrangeres. Rikidgelt étoit brave, & les Peuples fatigués de tant de guerres, sembloient avoir perdu la vigueur nécessaire pour entreprendre une révolution. Tamerlan chercha des Compagnons pour l'aider dans son projet; il n'en trouva point de plus propré que Mir . Hussein. C'étoit un homme de tête & de résolution, qui persécuté par Bikidgelt, s'étoit mis en fuite, & erroit dans le désert. Tamerlan le rrouva avec assez de peine; il lui communiqua son projer, & comme ni l'un ni l'autre ne pouvoient. guéres compter sur leurs Sujets que les Gétes tenoient dans une étroite fujettion, ils crurent qu'il n'y avoit de fonds à faire que sur les Tartares du désert.

La Scythie & les Pays circon-

voisins sont remplis de bois & de vastes solitudes dans lesquelles errent une infinité de Peuples, qui ne sont soumis à aucune Puissance, & qui ne vivent pour l'ordinaire que des vols & des brigandages qu'ils exercent sur ceux que leurs affaires obligent de traverser ces déserts & qui fe trouvent moins forts ou moins accompagnés. Tels étoient ces brigands dont Tamerlan & Mir-Hufsein furent obligés de mandier l'assistance; mais ils trouverent d'abord des ennemis, avant que d'en faire des Alliés. Ils tomberent après plusieurs avantures dans une Horde ou Tribu de Turcomans. Ce sont les plus grands voleurs & les moins humains de ces Tartares. Nos deux Emirs n'avoient avec eux que sept hommes, de plus de soixante qui les avoient d'abord suivis. Les premiers.

miers Turcomans qui les apperçurent, sonnerent d'abord une espece de tocsin, pour avertir leurs camades de la proye qui se venoir jetter entre leurs mains. Els s'assembles rent en grand nombre, & se préparerent à sondre sur la petite troupe.

Les deux Emirs firent ferme dans un endroit où ils ne pouvoient, être enveloppés, & s'étant couverts de leurs écus, ils reçurent avec intrépidité une grêle de fléches que les brigands leur décochérent. Les Turcomans ayant épuisé leurs carquois. s'avançoient le sabre à la main ; mais les plus hardis portérent bientôt la peine de leur témérité. La caravan, ne toute composée de braves, les reçut si fiérement, qu'ils virent bien qu'ils auroient plus de peine à les vaincre, qu'ils ne s'étoient imaginés. Tamerlan & Hussein abattoient à Partie I.

# 26 HISTOIRE

leurs pieds tout ce qui ofoit s'approcher de la longueur de leurs ciméterres.

Malgré la résistance des Princes il eut fallu fuccomber fous le nombre si un des ennemis, nommé Hadgi Mehemet, në fût survenu à propos pour leur sauver la vie. Ce Turcoman connolisoit Tamerlan & avoit pour ce Prince une estime particuliere. Il jetta ses armes à terre, & courur à lui les bras ouverts. · Généreux Zagataien, lui cria-t'il, » par quelle fatale avanture vous » trouvez-vous ici dans un équipage » si peu digne de vous? comment » nous exposez-vous au regret d'avoir maltraité l'homme pour qui » nous avions le plus de vénération? Tamerlan ayant répondu, comme il le devoit, à la civilité de Mehemet, mit pied à terre, & les Turcomans qui n'ignoroient pas le mérite du Prince de Kech s'approcherent avec respect, & lui sirent leurs excuses de la violence dont ils avoient usé à son égard sans le connoître. Ils conduisirent Tamerlan & Hussein sous leurs tentes, & par l'amitié & la bonne chere qu'ils sirent à leurs nouveaux hôtes, ils tâcherent d'essacre le souvenir de leur procédé.

Les deux Emirs ne demandoient que le moyen de lier amitié avec les Turcomans. Ils passerent quelques jours avec eux, & s'étant ouverts au Chef de la Horde sur le sujet de leur voyage, il sur résolu qu'Hussein retourneroit en Transoxiane pour y ménager les Seigneurs mécontens, & que Tamerlan parcourroit les dissérentes Hordes Tartares répandues dans le Désert pour C ii

en tirer les secours nécessaires. Mehemet fort accrédité parmi ces Peuples, s'offrit à l'accompagner. Tamerlan l'accepta avec plaisir, & ayant pris une escorte suffisante, ils allerent ensemble de Horde en Horde. Ils furent par-tout bien reçus. Les Turcomans toujours prêts au pillage, furent charmés de suivre un Chef d'une aussi grande réputation que Tamerlan. D'un autre côté Hussein réussit parsaitement dans ses négociations: quantité de Seigneurs Zagataïens mécontens du Gouvernement, & avides de nouveautés, donnérent parole de se joindre avec leurs troupes aussi-tôt que Tamerlan paroîtroit à la tête de quelque corps considérable.

Il avoit déja ramassé deux mille chevaux avec lesquels il étoit en état de tenir la campagne. Hussein fe mir en devoir de l'aller joindre avec ce qu'il avoit pu rassembler de son côté. Bikidgelt qui eut avis de sa marche, envoya son frere l'Emir Ayonni pour empêcher la jonction. Celui-ci arteignit Hussein avant qu'il eût passé le Gihon, audelà duquel Tamerlan l'attendoit. Ayonni avoit le double des troupes d'Hussein, qui sut entierement désait, & obligé de chercher son salut dans la suite, accompagné de douze hommes seulement.

Tamerlan sentit vivement le contretems de cet échec, qui mettoit un grand dérangement dans ses affaires. Il n'en témoigna cependant rien. Il courut dans le même-tems lui-même un plus grand danger; ayant été attaqué à l'improviste par un corps de Seghsians, dont il ne se désioit pas, & à qui en esset il avoit Ciij

# 30 HISTOIRE

rendu service! Il fut blessé dans cette attaque. Cela ne l'empêcha pas d'avancer vers Arsef. Hussein l'y joignit en mauvais équipage; mais divers Emirs ayant appris sa marche, vinrent se jetter dans son parti, qui se trouva en peu de tems grossi de plus de mille soldats, parrie Cavaliers & partie Fantassins. Il envoya promptement des Troupes pour saisir un passage important dans la Transoxiane. Ceux du Pays l'appellent Coluga; c'est un défilé entre les montagnes, où à peine peut-il passer trois hommes de front.

Les partis des Gétes battoient la campagne de toutes parts, & harceloient sans cesse la petite armée de Tamerlan. Il y eut dissérentes escarmouches où les Gétes eurent toujours le dessous. Cependant Bi-

DE TAMERLAN, LIV. I. 3F kidgelt ayant eu le tems de rassembler les Troupes que les Gétes avoient en Transoxiane, se trouva avec trente mille hommes, qu'il conduisit lui-même contre Tamerlan. Il se posta entre Giala & le pont de Senghin. Quoique Tamerlan & Hussein n'eussent guéres que trois mille hommes, ils ne désespérerent pas de la victoire.

Le Général des Gétes ayant tenté de passer le pont, Tamerlan se présenta pour lui disputer le passage. L'attaque fut vive, & la résistance opiniâtre. Le combat dura depuis neuf heures du matin jusqu'à la nuit, sans que les Gétes pussent gagner un pouce de terrain sur les Zagataïens. L'obscurité seule interrompit le combat; & chaque parti campa, comme il se trouva, jusqu'au lendemain.

Si Tamerlan n'avoit eu en vûe que de disputer le passage du pont, il auroit fans doute pu en venir à bout, malgré l'inégalité des forces. Mais son dessein étoit de passer luimême du côté des ennemis, ce qu'il ne pouvoir espérer de faire sans user d'industrie. Il s'y détermina. L'armée des Gétes étoit campée en-deça du Gihon qu'elle avoit en face. Derriere elle, étoit une chaîne de montagnes en forme de croissant, qui s'avançoit jusques dans une plaine tellement retrécie, que l'armée se trouvoit enfermée entre le fleuve & la montagne. Tamerlan qui étoit campé sur la rive opposée, imagina un stratagême qui lui réuffit.

Il prit deux mille hommes avec lui, & passa vers le minuit le fleuve à la nage, dans un lieu un peu éloigné

DE TAMERLAN, LIV. I. 33 des ennemis. Il se coula le long de la montagne, & gagna les hauteurs qui dominoient le camp des Gétes. Huffein demeura dans fon poste avec le reste des troupes. A peine Tamerlan fut-il maître des hauteurs, qu'il fit allumer de grands feux à plusieurs distances des collines qui environnoient le camp ennemi. Ces lumiéres jetterent l'épouvante dans l'armée des Gétes. Ils s'imaginerent que c'étoient de nouvelles troupes qui étoient venues au secours des Zagataïens, & que se trouvant environnés de toutes parts, il n'y avoit plus de salut pour eux que dans la fuire. Ils n'osoient fuir du côté du pont où ils croyoient toujours Tamerlan posté; ainsi ils commencerent au point du jour à se débander & à s'échapper par les passages que les gorges des montagnes paroisfoient leur laisser libres. Tamersant qui les observoit, ne les vit pas plûtôr s'ébranler, qu'il fondit sur eux le sabre à la main. Hussein de son côté, voyant le pont libre, le passa à la tête de ce qui lui restoit de soldats. Les Gétes, à qui la frayeur avoit ôté le jugement, se croyant poursuivis par une multitude essroyant poursuivis par une multitude essroyant point, & surent presque tous massacrés.

Cette victoire donna une grande réputation au parti des deux Emirs, & rendit le nom de Tamerlan redoutable. Devenu maître de la campagne, il résolut de prositer de la terreur qu'il avoit répandue parmi les ennemis, de sortisser l'opinion où ils étoient d'une armée redoutable qui le suivoit, & de pousser ses armes jusqu'à sa Principauré de

DE TAMERLAN, LIV. I. 35 Kech, dont les Gétes s'étoient emparés.

Dans cette idée il ordonna à deux de ses Lieutenans de prendre chacun deux cens Cavaliers, & de leur faire couper des branches d'arbres qu'ils attacheroient de part & d'aurre aux côtés de leurs chevaux. Suivant cette ruse ils marcherent à distance les uns des autres & occuperent un vaste terrain. Les branches garnies de feuillages qui traînoient à terre, élevoient une grande poussiere, & présentoient l'apparence d'une armée nombreuse. La garnison de Kech déja intimidée, voyant l'air obscurci par des nuages de poussiere qui grossissoient toujours en s'avançant du côté de la ville, ne douta point que Tamerlan suivi d'une troupe innombrable ne vint lui tomber sur les bras. Elle

## 36 Histoire

ne jugea pas à propos de l'attendre, d'autant plus que les Gétes ne pouvoient compter sur les Habitans de Kech, toujours affectionnés à leur Prince naturel. Ils ne pensérent donc qu'à se sauver, & les Citoyens délivrés de l'oppression, sortirent en soule au-devant de leur Souverain, qui se trouva ainsi maître de sa Principauté sans être obligé de tirer l'épée.

pereur des Géres Togluc Timurcan. La nouvelle en fut apportée à fon fils Elias Aglen, qui commandoit dans le Zagataï. Mir Hamid, un des Généraux du Gété, passa en Transoxiane avec un corps considérable de Gétes pour escorter le nouvel Empereur qui devoit aller prendre possession de sa nouvelle dignité. Les circonstances étoient délicates. Il étoit dangereux de quitter la Transoxiane dans un tems où les exploits rapides de Tamerlan mettoient le Zagataï en péril de retourner à ses anciens maîtres. Quelque impatience qu'eût donc le nouvel Empereur de passer dans ses Etats, il résolut d'attendre encore quelque tems, & de se servir du nouveau rensort qui lui étoit survenu pour accabler le parti de Tamerlan.

Le Prince de Kech ne s'endormoit pas au milieu de ses succès. La réputation de sa bravoure & de son bonheur s'augmentant chaque jour, lui gagnoit de nouveaux partisans. Il se vit bientôt à la tête de plus de trente mille hommes de troupes reglées, de sorte qu'il ne désespera pas de tenir rête à ses ennemis, quoique sort supérieurs en nombre. L'Empereur Elias étant forti de Samarcande, s'avança vers Kech. Son armée étoit de près de quatre-vingt mille hommes. Il la partagea en deux corps, & fit Mir Hamid fon Lieutenant général. Le Prince Bikidgelt qui avoit toujours eu la principale autorité fous lui dans le Zagataï, commandoit l'aîle droite. Elias lui-même étoit à la tête de l'aîle gauche, qui est la plus honorable parmi les Tartares.

Tamerlan ne jugea pas à propos d'attendre les Gétes derriere les murailles de Kech, il s'avança audevant d'eux à la tête de ses troupes, qu'il divisa de même en deux corps, dont Hussein & lui commandoient chacun le sien. Tamerlan qui n'avoit pas moins de ruse que de bravoure, pour rassurer ses soldats contre le grand nombre des

DE TAMERLAN, LIV. L 39 ennemis, s'avisa de se servir d'un stratagême qui avoit été utilement pratiqué par Genghiscan. Il feignit un jour de se réveiller en sursaut, & demanda à ceux qui étoient autour de sa personne, s'ils n'avoient pas entendu une voix qui lui avoit parlé. Les affiftans lui ayant répondu que non, il envoya chercher Mir Hussein, & lui dit en présence de ses Généraux, que pendant son sommeil il avoit entendu une voix qui lui avoit crié de ne rien craindre, & que malgré le nombre supérieur de ses ennemis, il en remporteroit une victoire complette. Les Tartares sont ignorans & superstitieux, ils ajoutent beaucoup de foi aux songes & aux divinations. Tamerlan en fut cru sur sa parole; & cette prétendue révélation s'étant en peu de tems répandué dans l'ar-

## Histoire

40

mée Zagataienne, fut regardée comme un augure certain de la victoire.

Les deux armées ne furent pas long-tems sans se trouver en présence. La rencontre se fit dans une plaine, nommée Mita Caban, qui servit de champ de bataille. Elle commença par une grêle de fléches que décocha l'armée des Gétes. Les Zagataïens la reçurent à l'abri de leurs grands écus. Les Tartares ont deux sortes de boucliers. Les uns sont en quarré long, & courbés dans leur longueur, qui est considérable. Ils s'en servent comme d'une espece de gabions en les posant à terre devant eux, soit pour parer les fléches, soit pour rom, pre le premier effort des attaques; les autres sont plus petits, plus légers, & faits en maniere de parmes à l'antique, qu'ils portent passés au braš

DE TAMERLAN, LIV. I. 41 bras gauche pour se désendre des coups de sabre dans la mêlée.

Les Zagataïens ayant essuyé la décharge de leurs ennemis, sans s'ébranler, s'avancerent contre eux le sabre à la main. Tamerlan & Hussein, chacun à la tête du corps qu'ils commandoient, se jetterent avec ardeur sur ceux qui leur étoient opposés. Tamerlan sçachant que le nouvel Empereur étoit à la tête de l'aîle gauche, se mit à la tête de l'aîle droite qui devoit lui être opposée. Il entra comme un foudre dans les premiers escadrons, & sit plier tout ce qui se présenta devant lui. L'aîle gauche des Gétes, quoique combattant sous les yeux de son Souverain, n'en fut pas plus ferme dans le combat, le premier rang s'étant renversé sur le second y mit le désordre. Tamerlan en pro-Partie I.

#### 42 HISTOIRE

fita; & ses soldats animés par son exemple, poussant leurs ennemis avec vigueur, tout ce corps sur bouleversé. Le carnage sur grand & les soldats Zagataïens se disposoient à poursuivre les Gétes qui suyoient, lorsque Tamerlan s'apperçut qu'Hussein ne combattoit pas avec autant de succès que lui.

...

Cet Emir avoit en tête Bikidgelt un des plus braves Généraux des Gétes. Hussein l'avoit chargé deux ou trois sois avec sermeté; mais il avoit été reçu avec une intrépidité qui lui auroit été suneste, si Tamer-lan ne sût pas accouru à son se-cours. En effet ayant arrêté les siens, qui étoient sur le point de courir après les suyards, il sit un mouvement de côté, & prit les ennemis en slanc. Ceux-ci obligés de partager leurs sorces, & voyant la

DE TAMERLAN, LIV. I. 43 déroute de leur aîle gauche où leur Empereur avoit combattu, commencerent à perdre courage. Hussein & Tamerlan les pouffant, chacun de leur côté, n'eurent pas de peine à les défaire. Bikidgelt fut tué en combattant vaillamment; la plûpart des Emirs Gétes y laisserent la vie; il ne restoit plus aux Princes victorieux pour un succès complet que de prendre l'Empereur Elias. Il fut atteint dans sa fuite par quelques soldats Zagataïens. Il avoir quitté tout ce qui le pouvoit faire reconnoître pour ce qu'il étoit. Dès qu'il se vir entre les mains de ses ennemis, il leur offrit quelques pierreries qu'il avoit sur lui pour obtenir sa liberté. Les soldats qui ne le prenoient que pour quelque Offieier considérable, tentés par sa libéralité, lui donnerent un cheval Dii

#### 4 HISTOIRE

fort vîte, sur lequel il eut le tems de se sauver sur la frontiere de ses Etats, avec un petit nombre de vaincus, reste unique d'une armée dissipée.

Cette victoire délivra le Zagataï de la tyrannie des Gétes. Tamerlan & Hussein ayant poursuivi quelque tems les fuyards, & fair quantité de prisonniers, entr'autres Mir Hamid, Lieutenant général de l'armée ennemie, repasserent le Gihon à Codgende, & s'avancerent du côté de Samarcande. Cette ville qui, comme je l'ai déja dit, étoit pour lors la Capitale du Zagataï est très-ancienne. Elle subsistoit déja du tems d'Alexandre le Grand dont elle fut la conquête. Les malheurs passés auroient dû apprendre aux Princes Zagataïens l'importance de demeurer unis; mais l'ambi-

DE TAMERLAN, LIV. I. 45 tion est le fleau de la société. L'Empire du Zagataï se trouvoit vacant; on ne pensa point à y nommer un Chef tant que les Gétes dominerent dans ce pays conquis; mais leur éloignement & le retour de la tranquillité pensa rallumer les premiers feux des guerres civiles. Le Prince de Kech, libérateur de sa patrie, étoit certainement celui de tous les Grands qui sembloit avoir des prétentions plus légitimes sur la Souveraineté; mais il avoit dans Hufsein un puissant compétiteur. Tous deux avoient toujours agi de concert tant qu'ils n'avoient eu en vûe que de chaffer l'ennemi commun; mais l'éclar du trône leur inspira des sentimens de rivalité, qui n'éclaterent que trop dans la suite. Les peuples du Zagatai qui se trouvoient à la veille de retomber dans les pres

mieres calamités, souhaitoient ardemment que les deux Princes s'accordassent. Les inclinations du grand nombre penchoient en faveur de Tamerlan. Ses grandes qualités l'avoient rendu l'idole du Pays. Hussein, quoiqu'inférieur en talens dignes de l'Empire, avoit un puisfant parti. L'ambition de Tamerlan: étoit immense, & s'il n'avoit confulté qu'elle, il eût cherché à décider promptement ses prétentions par le glaive; mais il n'étoir pasmoins politique qu'ambitieux. Ainsi en attendant de plus favorables circonstances pour faire éclore ses vastes desseins, il se détermina à pacifier toutes choses par un accommodement, où sans rien perdre de son honneur, il pût trouver le loisir de prendre des mesures conformes à fes intérêts.

DE TAMERLAN, LIV. I. 47 Il eut à ce sujet une entrevûe avec Mir Hussein. Ils convintent de convoquer une Diete générale de la Nation. Tamerlan y peignit avec force les malheurs passés, & fit voir que la source de tous ces maux n'étoit que la division des Princes, dont l'ambition cherchoit à l'emporter les uns sur les autres; que tandis que l'Empire demeureroit sans Chef les dissentions se perpétueroient; qu'il étoit donc de la derniere importance d'en choisir un qui par son autorité pût rétablir la subordination dans l'Etat; qu'il ne croyoit pas qu'on en pût choisir que parmi les Princes de la famille de Genghiscan, à qui l'Empire appartenoir par un droit incontestable. Toute l'Assemblée applaudit à ce discours; la vénération des Tartares pour la famille de Genghiscan étoir

# 48 HISTOIRE

fans bornes. L'Emir Hussein n'osa pas lui - même contredire cet avis. Il voyoit son Rival se donner volontairement l'exclusion, & d'ailleurs il espéra dominer seul sur le nouveau Gouvernement, comme quelques-uns de ses ancêtres l'avoient fait sous plusieurs des Empereurs précédens.

Parmi les descendans de Genghiscan on ne connoissoit guéres alors dans le Zagataï qu'un Prince nommé Cabul-Aglen. C'étoit un homme d'un génie borné, d'une humeur douce & d'un naturel tranquille. Les exemples fréquens des Princes de sa maison, qui avoient regné dans le Zagataï, & qu'il avoit vu ou méprisés, ou massacrés, l'avoient dégouté des grandeurs. Il avoit même embrassé l'état de ces espéces de Religieux Mahométans, qu'on

TAMERLAN, LIV. I. 49 qu'on appelle Derviches, qui font profession de mépriser le monde, & de mener une vie pauvre & retirée. Il vivoit de la forte dans une solitude aux environs de Sarmacande, lorsqu'on vint lui annoncer le choix que la Nation faisoit de sa personne pour remplir le trône du Zagataï. On le trouva occupé à cultiver un petit jardin qui fournifsoit à sa subsistance. Tel étoit Cabul-Aglen, plus propre à faire un Philosophe aqu'un Empereur. La splendeur de la pourpre dont on le revêtit ne lui inspira pas des sentimens plus relevés; il gémit de se voir arraché à fa solitude. Mais l'éducation d'une vie obscure dans laquelle il avoit vieilli, ne lui donnoit ni assez d'expérience, ni assez de vigueur pour occuper dignement un poste qui demande quel-Partie I.

que chose de plus que des vertus particulieres. C'étoit-là justement ce que cherchoient les Emirs, qui l'avoient choisi pour être plûtôt leur esclave que leur Maître. En effet, Tamerlan & Hussein partagerent ensemble toute l'autorité dont le malheureux Can n'avoit que l'apparence. Hussein eut pour sa part l'intendance générale de la Justice, de la Police & de la Finance, avec la disposition absolue des posses & des graces de la Cour. Tamerlan d'un génie plus guerrier prit le commandement général des Troupes, & de tout ce qui y avoit du rapport. Ces deux Rivaux parurent alors plus unis que jamais, & cette union fut cimentée par l'alliance qu'ils contractérent l'un avec l'autre. Hussein donna sa sœur en mariage à Tamerlan. Les solemnités de ces nôces &

DE TAMERLAN, LIV. I. 55, le couronnement de l'Empereur ramenerent pour quelque tems la joye. & les plaisirs.

Les peuples du Zagatai com, mençoient à jouir des douceurs de la paix, quand on apprit que le Can des Gétes revenoit en Transoxiane avec une puissante armée. Tamerlan sur cette nouvelle envoya promptement des ordres dans tout l'Empire pour rassembler les Troupes. Hussein se rendit à l'armée, & y conduisit le nouveau Can du Zagataï, plus propre à réciter l'Alcoran qu'à faire la guerre. L'armée Zagataïenne qui étoit alors forte de cent mille hommes, se trouvant supérieure à celle des Gétes ne laissoit pas lieu de douter de la victoire. Elle s'avança jusqu'aux bords du Gihon; elle auroit pu disputer le passage aux Gétes & les défaire, en

les chargeant lorsqu'ils traversoient le fleuve. Tamerlan, soit par bravoure, soit par mépris, soit par quelque autre motif inconnu, ne prit point ce parti. Il les laissa non seulement passer le Gihon, mais encore il se retira un peu pour leur donner l'espace du campement. Peut-être comptoit-il qu'en les engageant de la forte entre le fleuve & son armée, sa victoire seroit plus certaine & plus complette. Quoiqu'il en soit, les Gétes ayant passé sans opposition, les deux armées se trouverent en face. La bataille se donna dans une campagne basse & plate, que les eaux du Gihon, qui débordoit durant les grandes pluyes rendoient presque toujours marécageuse. Les Troupes du Zagataï commandées par Tamerlan & Hufsein donnerent d'abord avec tant de

DE TAMERLAN', LIV. I. 53 vigueur, qu'elles firent plier l'armée ennemie de toutes parts. Il y a tout lieu de croire qu'ils auroient été vainqueurs, si un accident imprévû n'avoit fait changer la face des choses. Une tempête extraordinaire s'éleva tandis que les deux Nations. étoient aux mains. Les éclairs, le tonnerre & l'orage firent un effet si terrible, qu'à peine dans la mêlée pouvoit-on distinguer l'ami d'avec l'ennemi. Une pluye affreuse inonda bientôt le champ de bataille, & le fleuve grossi par la tempête étant forti de son lit, pensa envelopper. ensemble les vainqueurs & les vaincus: l'on ne songea plus qu'à se séparer. Les Gétes gagnerent une hauteur qui étoit à leur gauche où ils trouverent un rempart contre le débordement. Ils avoient fait provision de certaines couvertures dont E iij.

## 45 Histoike

nous parlerons, & dont ils eurent foin de se couvrir pendant la nuit. Pour l'armée Zagataïenne elle sut obligée de camper comme elle put au milieu des bois, & d'essuyer presqu'à découvert tout le mauvais tems de la nuit.

Le ciel s'étant éclairci le lendemain, les Gétes apperçurent le défordre où étoit l'armée Zagataïenne; ils se disposérent à en profiter. Il y avoit plusieurs marécages dissiciles à passer; mais les Tartares accoutumés à cet obstacle, y remedient en cette maniere. Ils portent avec eux à la guerre & dans les voyages de grandes pieces de seutre qui servent tantôt à les garantir de la pluye, & tantôt à faire sur les boues une espece de pont capable de soutenir la Cavalerie. Ce sut avec ce secours que l'Empereur Cabul-

DE TAMERLAN, LIV. I. 59 Aglen s'avança à la tête de ses gens pour donner sur les Zagataïens. Tamerlan qui les vit en mouvement tâcha de se disposer à les bien recevoir; mais ses troupes étoient extraordinairement fatiguées; hommes & chevaux transis par l'humidité & le froid de la nuit, ne pouvoient presque pas se mouvoir. Les Gétes qui étoient frais & dispos se jetterent avec furie sur des ennemis harassés & intimidés. Tamerlan & Hussein firent tout ce qu'on peut attendre de braves Généraux; mais il fallur céder à la force. Les Gétes passérent sur le ventre à tout ce qui se présenta. Tamerlan & Hussein contraints de s'enfuir, se retirerent chacun de leur côté avec ce qui put les suivre. Les Gétes maîtres du champ de bataille, & ne trouvant plus rien qui s'opposât à eux dans E iiij

## d Histoire

la Transoxiane, s'avancerent jusqu'à Samarcande, qu'ils crurent emporter d'emblée, cette ville n'ayant presque point de désense; mais ses habitans, sans perdre courage, se défendirent avec valeur, jusqu'à ce que la mortalité causée par la mauvaise saison se mit dans l'armée des Gétes. Ils perdirent presque tous leurs chevaux, ce qui fait la principale force des armées Tartares, & n'étant plus en état, ni de continuer le siège, ni même de rester en assez bonne posture dans la Transoxiane, ils furent obligés de reprendre le chemin du Gété, heureux de ce que les grandes pertes des Zagataiens ne leur permit pas de les inquiéter dans leur retraite. Ainsi cette expédition dont le succès avoit d'abord paru si éclatant, ne servit qu'à augmenter la misere des deux Nations rivales.

DE TAMERLAN, LIV. I. 37 La Transoxiane se trouvant encore une fois délivrée des Gétes. Tamerlan & Hussein s'appliquerent pendant quelque tems à remédier aux désordres que de si funestes révolutions avoient introduits dans FEtat. Leur bonne intelligence étoit extrêmement agréable aux Peuples, & il y avoit apparence que l'Empire du Zagatai, gouverné par de si sages Ministres, reprendroit peu à peu sa premiere splendeur, lorsque de nouvelles divisions les rendirent ennemis, & frayerent enfin à Tamerlan la route au trône du Zagatai. Ces deux puissans Emirs avoient chacun leurs partifans que la diversité d'intérêts indisposoit souvent les uns contre les autres. Hussein avoit de grandes qualités; mais il étoit d'une avarice infatiable, & se servoit sans cesse des moyens les plus bas, pour

augmenter ses richesses qui étoient immenses. Il s'emparoit sur le moindre prétexte des biens des Seigneurs & des particuliers les plus opulens, qui n'osoient s'en plaindre à l'Empereur qu'Hussein tenoit dans une espece de tutele. Les mécontens ne manquoient pas de se plaindre à Tamerlan qui seul pouvoit balancer le pouvoir d'Hussein. Le Prince de Kech dissimulé & politique sentoit avec joye le tort qu'une pareille conduite faisoit à son concurrent, & dissimuloit dans l'espérance que son avarice & ses violences le rendroient si odieux, que les Peuples seroient obligés de recourir à lui comme à leur derniere rellource.

Il ne se trompa pas dans ses conjectures, Hussein que son grand crédit & ses richesses rendoient de jour en jour plus insupportable, ent

DE TAMERLAN, LIV. I. 50 l'infolence de porter ses vœux & sa passion jusqu'à la femme du Can, & entreprit même de lui faire violence. Le malheureux Empereur outré de cet affront, témoigna sa colere, & éclata en menaces impuissantes. Hussein le fit massacrer dans son palais, & par ce parricide mit le comble à ses crimes. Il en auroit été puni sur le champ, si le grand nombre de créatures qu'il s'étoit faites ne l'eussent soutenu contre la haine publique. Cependant la plus saine partie des Seigneurs alla trouver Tamerlan, & après lui avoir représenté l'horreur d'un si indigne attentat, ils le conjurerent de se mettre à leur tête, & de leur aider à exterminer un monstre qui étoit le seul obstacle à sa fortune & au bonheur des Peuples.

Tamerlan qui n'attendoit que l'oc-

casion, voyant la fortune d'accord avec ses inclinations, ne balança pas à en faire usage. A peine eut-il arboré son étendart, qu'il y eut un extrême empressement à se ranger de son parti. Les Princes de Condos, de Bedazan, de Cheburgan, de Catlan, Souverains des environs de la Transoxiane, se rendirent en personne auprès de lui, & lui amenerent un grand renfort de troupes. Presque tous les principaux Seigneurs Zagataïens lui jurerent obéissance. La ville de Sarmacande lui envoya des Députés, quoiqu'Hussein eût fait élire un autre Can, qui ne fut reconnu que par ceux de son · pays. Ne voyant donc point désormais de sureté pour lui dans la Tranfoxiane, Hussein passale Gihon, & se retira dans la Bactriane.

La Bactriane est une ancienne

DE TAMERLAN, LIV. I. 64 Province connue dans l'Histoire par les malheurs de Darius, la perfidie de Bessus & les conquêtes d'Alexandre. Elle est à l'extrêmité de la Corassane, au-delà du fleuve Gihon, & fait une partie de la Sogdiane. Les habitans de cette Province ont le visage affreux, les inclinations fauvages & la flature plus haute que le commun des hommes. Elle a pour capitale la ville de Balc qui est forte par sa situation. Auprès d'elle coule la riviere de Busquian qui va se décharger dans le Gihon. II y avoit pour lors une forte citadelle, nommée Hen-Douane qui la défendoit, & dans laquelle Hullein ayant fait conduire ses trésors, espéroit se soutenir contre les efforts de Tamerlan.

Celui-ci après s'être assuré de la Transoxiane, & y avoir laissé des

troupes sur la frontiere pour la défendre des Gétes, se mit avec son armée à la poursuite d'Hussein. Il passa sans opposition le détroit Coluga, & se rendit à Termend, ville considérable qui n'est qu'à trois lieues de Balc. Il trouva un des partis qu'Hussein y avoit envoyé pour le harceler sur sa marche; mais ils n'avoient eu ni l'industrie ni le courage de s'emparer des postes importans qui sont sur cette route, & qui auroient pu incommoder beaucoup l'armée de Tamerlan.

Il y avoit aux environs de Termend un Santon fameux, nommé Seid Bereké. Il passoit pour être un des descendans du faux Prophéte Mahomet, dont Tamerlan suivoit la secte, & pour laquelle il assectoit un zele plein de politique. Ce Santon, suivant l'usage de cette

DE TAMERLAN, LIV. I. 63 éspece de Religieux Mahometans. menoir une vie solitaire, & demeuroit dans un hermitage à Boya. Tout le pays avoit une extrême vénéra-i tion pour lui. Il passoit pour avoit le don de prophétie, & on venoit le consulter de toutes parts sur l'avenir. Il ne donnoit ses réponses que par des signes & par des actions qui sembloient beaucoup tenir de la folie, mais ausquelles on ne manquoit pas de donner une interprétation mysférieuse. C'étoit au vrai un imposteur, qui par son hypocrisie & ses manieres bisarres entretenoit les peuples dans une erreur qui lui étoit fort avantageuse.

Tamerlan, qui suivant le genie des Sectateurs de Mahomet, sçavoit admirablement se prévaloir de l'inclination superstitieuse des peuples Asiatiques, ne laissa pas échapper l'occasion de donner un grand relief à son nom & à son parti. Il sie dire au Santon qu'il souhaitoit de l'entretenir. Bereké sortoit peu de fa solitude: mais l'invitation de Tamerlan étoit un ordre auquel l'adroit imposteur n'avoit garde de désobéir. Le Prince de Kech le recut dans sa tente avec toutes sortes d'honneurs. Le Santon parut en habit ridicule; mais il avoit à la main un étendart & un tambour, qui sont chez les Tartares les symboles de la souveraineté. Il les présenta à Tamerlan au milieu des Seigneurs de fa Cour & de fes principaux Officiers. Tous devinant l'intention du maître, & suivant les mouvemens de leur propre inclination regarderent ces symboles comme des marques par où le ciel même se déclaroit en faveur de leur Général. Ce Prince

Prince sut reçu avec de grandes acclamations. Chacun se prosterna aux pieds de Tamerlan, & battit la terre du front, comme on faisoit devant les Empereurs; & si l'on differa à le proclamer sous ce nom, il en eut dès-lors tout le pouvoir & tous les honneurs.

Hussein n'étoit pas exempt d'inquiétude, quoiqu'à couvert des murailles d'une forte place. Comme il avoit l'esprit fourbe & artisicieux, il tâcha à surprendre son concurrent. Il lui envoya des dépurés à Boya, où il étoit campé. Ils lui présenterent de sa part un Alcoran & une lettre, où il marqua qu'il avoit sait serment sur ce Livre sacré aux gens de sa Religion de dire la vérité. » Je vois avec » douleur (écrivoit-il) que nos dis » sensions mettent l'Etat en danger » de se perdre, & replongent les Partie I.

» peuples dans toutes fortes de mal-» heurs. Je connois cependant la » bonté de votre naturel, qui vous » porte à préférer toujours la paix à » l'horreur de voir répandre le sang » Musulman. Il vaut mieux en effet » que par un prompt accommode-» ment nous tâchions de terminer » nos différends. Je me rendrai de-» main au défilé de Ghès avec cent » hommes d'escorte; prenez-en au-» tant, & venez en personne, afin » que nous finissions par nous-mê-» mes ce que des Négociateurs ne » seroient pas capables de termis ner. »

Tamerlan connoissoit le genie de son adversaire; mais il ne vous lut pas faire voir qu'il s'éloignoit de la paix. Il répondit à Hussein qu'il acceptoit l'entrevûe, & qu'il se rendroit au lieu avec le nombre désis

DE TAMERTAN, LIV. I. 67 gné; mais comme il se défioit de -la trahison, il choisit les plus braves de son armée, & ordonnaà un corps -considérable de se tenir prêt pour marcher au moindre signal. Hussein avoit fait couler pendant la nuit trois -mille hommes pour occuper les haureurs du défilé de Ghès. Ils avoient ordre de se tenir cachés, & de ne faire leur décharge que lorsqu'ils verroient Tamerlan engagé bien avant dans le détroit. Pour lui il s'avança avec ses cent hommes d'escorte au-devant du Prince de Kech. Tamerlan qui marchoit avec précaution, ne fut pas long-tems sans appercevoir les embuches. Il fit le signal à ses troupes qui coururent à toute bride. Les soldats d'Hussein se voyant découverts, déchargerent leurs fléches du haut en has sur les gens de Tamerlan. Ceux-Fij

ci se couvrirent de leurs boucliers, entrerent dans le désilé, grimperent avec sermeté sur les hauteurs, & coururent attaquer les gens d'Hussiein. L'escarmouche sut vive de part & d'autre: mais de nouvelles troupes se détachant sans cesse de l'armée de Tamerlan, celles d'Hussiein se virent bientôt forcées, & ce Prince ne voyant plus de jour à exécuter sa trahison, ne pensa plus qu'à se sauver à Balc, après avoir vu une partie de ses gens taillés en piéces.

L'armée de Tamerlan décampa dès le lendemain de Boya, & ayant passé le désilé de Ghès, elle alla investir la ville de Balc. Comme les troupes étoient nombreuses, la ville sur bientôt enveloppée de toutes parts. Hussein avoit assez de monde avec lui, & la forteresse de

DE TAMERLAN, LIV. I. 69 Hendouane qui défendoit la ville auroit pu tenir long-tems, s'il avoit eu assez de tête & de résolution. Cependant les Emirs de fon parti firent plusieurs sorties, mais avec plus de courage que de succès. Tamerlan qui ne vouloit pas qu'Hufsein lui échappât, fit tirer une ligne de circonvallation autour de la place, & suivant la méthode d'assiéger de ces tems-là, il commanda des mineurs pour sapper les murs en différens endroits. Lorsque les travaux furent avancés, il envoya un trompette à Hussein pour le sommer de se rendre avec promesse de lui donner la vie & de quoi le soutenir honorablement. Celui-ci s'étoit renfermé dans sa citadelle presque sans espoir de se sauver. Il répondit à la fommation en envoyant son fils avec le Can qu'il avoit élû. Ceuxci dirent à Tamerlan, parlant at nom d'Hussein, qu'il reconnoissoit qu'il avoit eû tort de prendre les armes, & que puisque la fortune & l'équité se trouvoient du parti de Tamerlan, il étoit juste de se soumettre à lui; qu'il lui cédoit de bons cœur l'autorité principale, dont son mérite le rendoit digne, & qu'il étoit prêt à remettre entre ses mains, ses trésors & tous ses biens; qu'il ne lui demandoit que la permission de fortir avec sa famille, n'ayant plus d'autre pensée, que d'aller en pelerinage à la Mecque pour y passer en prieres le reste de ses jours au tombeau du Prophéte. Tamerlan lui promis tout ce qu'il voulut, & on sufpendit toutes les attaques & les travaux du siége.

Deux jours se passerent sans qu'on entendit parler d'Hussein. Le troi-

DE TAMERLAN, LIV. I. 71 siéme à la pointe du jour il fit une fortie à la tête de tout ce qu'il avoit de braves. Il avoit esperé surprendre Tamerlan; mais ce Prince connoissoit trop Hussein pour se reposer entierement sur sa parole. Ce malheureux se voyant frustré de son son attente, combattit en désesperé; mais ses efforts furent inutiles. Il fur repoussé de toutes parts, & pour comble de malheur, le chemin du retour lui étant coupé, il se vit hors d'état de rentrer dans la ville. Il trouva cependant le moyen de se débarrasser de ceux qui le poursuivoient, & se sauva presque seul à la vieille ville de Balc, peu éloignée de la moderne. Son cheval épuisé de fatigue lui ayant manqué tout-àcoup, il fut obligé de se cacher. La nuit étant venue, il monta sur le minaret d'une Mosquée qui étoit hors

## 72 Histoire

des murs de l'ancienne Balc, ville presque entierement déserte. Les foldats du parti de Tamerlan, qui s'étoient répandus de toutes parts dans la campagne pour le poursuivre, le cherchoient inutilement lorfqu'un foldat qui avoit perdu son cheval, s'avisa de monter au minaret pour voir s'il ne le découvriroir pas dans la campagne. Il trouva le malheureux Hussein qu'il reconnut d'abord. Celui-ci se voyant découvert, tira de sa poche quantité d'or & de diamans qu'il offrit au foldat pour en obtenir la vie & la sureté. La grandeur du présent éblouit le soldat, qui lui promit de ne le point déceler. Cependant à peine fut-il descendu qu'il courut promptement en avertir Tamerlan. Plusieurs Emirs se détacherent sur le champ, & coururent à la Mosquée. Hussein les appercevant du

DE TAMERLAN, LIV. I. 73 du hant du minaret, se douta bien qu'il étoit trahi. Il descendit à l'inftant, & se cacha dans un trou qui se trouva dans la Mosquée; mais ceux qui le chercherent firent une fi exacte perquisition, qu'il sur bientôr découverr. On le tira de sa retraite, & on le mena au camp. Tamerlan lui reprocha tous ses comes & toutes ses perfidies: mais confidérant sa naiffance, leur ancienne amitié, & l'allianqu'il avoit contractée avec'lui, il panchoit à lui accorder la vie. Il l'envoyoit dans une tente, encore irrésolu sur ce qu'il en seroit. Les Emirs irrités de fa cruauté & de son avarice, & voulant venger leurs inimitiés personnelles, sortirent sans rien dire de la tente de Tamerlan, & massacrérent Hussein; mort encore trop douce pour un pareil scélérat. Tamerlan en parut fachés mais Partie. I.

troupes sur la frontiere pour la défendre des Gétes, se mit avec son armée à la poursuite d'Hussein. Il passa sans opposition le détroit Coluga, & se rendit à Termend, ville considérable qui n'est qu'à trois lieues de Balc. Il trouva un des partis qu'Hussein y avoit envoyé pour le harceler sur sa marche; mais ils n'avoient eu ni l'industrie ni le courage de s'emparer des postes importans qui sont sur cette route, & qui auroient pu incommoder beaucoup l'armée de Tamerlan.

Il y avoit aux environs de Termend un Santon fameux, nommé Seid Bereké. Il passoit pour être un des descendans du faux Prophéte Mahomet, dont Tamerlan suivoit la secte, & pour laquelle il afsectoit un zele plein de politique. Ce Santon, suivant l'usage de cette.

DE TAMERLAN, LIV. I. 63 espece de Religieux Mahometans, menoit une vie solitaire, & demeuroit dans un hermitage à Boya. Tout le pays avoit une extrême vénéra-i tion pour lui. Il passoit pour avoir le don de prophétie, & on venoit le consulter de toutes parts sur l'avenir. Il ne donnoit ses réponses que par des signes & par des actions qui sembloient beaucoup tenir de la folie, mais ausquelles on ne manquoit pas de donner une interprétation mysférieuse. C'étoit au vrai un imposteur, qui par son hypocrifie & ses manieres bisarres entretenoit les peuples dans une erreur qui lui étoit fort avantageuse.

Tamerlan, qui suivant le genie des Sectateurs de Mahomet, sçavoit admirablement se prévaloir de l'inclination superstitiense des peuples Asiatiques, ne laissa pas échaptroupes sur la frontiere pour la défendre des Gétes, se mit avec son armée à la poursuite d'Hussein. Il passa fans opposition le détroit Coluga, & se rendit à Termend, ville considérable qui n'est qu'à trois lieues de Balc. Il trouva un des partis qu'Hussein y avoit envoyé pour le harceler sur sa marche; mais ils n'avoient eu ni l'industrie ni le courage de s'emparer des postes importans qui sont sur cette route, & qui auroient pu incommoder beaucoup l'armée de Tamerlan.

Il y avoit aux environs de Termend un Santon fameux, nommé Seid Bereké. Il passoit pour être un des descendans du faux Prophéte Mahomet, dont Tamerlan suivoit la secte, & pour laquelle il afsectoit un zele plein de politique. Ce Santon, suivant l'usage de cette

DE TAMERLAN, LIV. I. 63 espece de Religieux Mahometans, menoit une vie solitaire, & demeuroit dans un hermitage à Boya. Tout le pays avoit une extrême vénération pour lui. Il passoit pour avoir le don de prophétie, & on venoit le consulter de toutes parts sur l'avenir. Il ne donnoit ses réponses que par des signes & par des actions qui sembloient beaucoup tenir de la folie, mais ausquelles on ne manquoit pas de donner une interprétation mystérieuse. C'étoit au vrai un imposteur, qui par son hypocrifie & ses manieres bisarres entretenoit les peuples dans une erreur qui lui étoit fort avantageuse.

Tamerlan, qui suivant le genie des Sectateurs de Mahomet, sçavoit admirablement se prévaloir de l'inclination superstitieuse des peuples Asiatiques, ne laissa pas échap-

troupes sur la frontiere pour la défendre des Gétes, se mit avec son armée à la poursuite d'Hussein. Il passa sans opposition le détroit Coluga, & se rendit à Termend, ville considérable qui n'est qu'à trois lieues de Balc. Il trouva un des partis qu'Hussein y avoit envoyé pour le harceler sur sa marche; mais ils n'avoient eu ni l'industrie ni le courage de s'emparer des postes importans qui sont sur cette route, & qui auroient pu incommoder beaucoup l'armée de Tamerlan.

Il y avoit aux environs de Termend un Santon fameux, nommé Seid Bereké. Il passoit pour être un des descendans du faux Prophéte Mahomet, dont Tamerlan suivoit la secte, & pour laquelle il assectoit un zele plein de politique. Ce Santon, suivant l'usage de certe.

DE TAMERLAN, LIV. I. 63 espece de Religieux Mahometans, menoir une vie solitaire, & demeuroit dans un hermitage à Boya. Tout le pays avoit une extrême vénération pour lui. Il passoit pour avoir le don de prophétie, & on venoit le consulter de toutes parts sur l'avenir. Il ne donnoit ses réponses que par des signes & par des actions qui sembloient beaucoup tenir de la folie, mais ausquelles on ne manquoit pas de donner une interprétation mystérieuse. C'étoit au vrai un imposteur, qui par son hypocrisie & ses manieres bisarres entretenoit les peuples dans une erreur qui lui étoit fort avantageuse.

Tamerlan, qui suivant le genie des Sectateurs de Mahomet, sçavoit admirablement se prévaloir de l'inclination superstitieuse des peuples Asiatiques, ne laissa pas échap-

## 80 HISTOIRE

& après une légere escarmouche; ayant tourné le dos, ils furent presque rous tués ou pris. Tamerlan continua sa route, & vint mettre le siège devant Cat. Cette Place étoit assez forte; elle avoit un bon fossé & une muraille flanquée de tours. Beyram Yésaoul y commandoit pour le Roi de Carisme. Ce Gouverneur ne manquoit pas de courage. Il avoit fait dresser sur les remparts quantité de pierreries, & sa garnison qui étoit nombreuse, promettoit une longue défense. Tamerlan n'avoirni machines ni Ingénieurs pour la conduite du siége. Il conçur qu'il languiroit long-tems auprès de Cat, s'il ne l'emportoit par quelque effort de bravoure au-dessus des regles ordinaires. Il partagea son armée en plusieurs corps, & ayant sair saire des amas considérables de fascines, il

DE TAMERLAN, LIV. II. 81 ordonna aux troupes de combler le fossé en différens endroits & de monter de toutes parts à l'assaut. Il fut promptement obéi. Le fossé étant comblé, les échelles dressées, elles furent en un moment remplies de braves qui s'empressérent de gagner le rempart, se couvrant la tête de leurs boucliers pressés les uns contre les autres, & faisant la tortue suivant l'ancienne méthode alors encore en usage parmi les peuples Asiatiques. Les Assiégés ne purent soutenir ce premier choc. Ils pliérent de toutes parts, & la ville fut prise d'assaut. On passa la Garnison au fil de l'épée; on fit même mainbasse sur les habitans qui avoient paru peu affectionnés aux Zagataïens.

Le Roi de Carisme s'étoit retiré dans Carezem, sa capitale, qui n'étoit point en état de tenir contre

une armée victorieuse. Il étoit sur la point d'envoyer un Député à Tamerlan pour implorer sa clémence & lui demander les suretés necessais res pour aller lui rendre ses hommages, lorsqu'un traître de la Cour de Tamerlan projetta d'affermir Hussein dans la rébellion. Ce traître étoit Keï Cosru Prince de Catlan, qu'une jalousie secrette rendoit ennemi des progrès de Tamerlan. Il détacha seçretement un homme de confiance au Souverain de Carisme, & l'avertit de ne faire aucune démarche de foumission, lui promettant que s'il se présentoit en bataille avec ses troupes, il ne manqueroit pas à la premiere attaque de se joindre à lui avec son Touman. c'est-à-dire, avec un corps de dix mille hommes. Le Sophi qui ne fe soumettoit que par force, sur char-

DE TAMERLAN, LIV. II. 84 mé de trouver un appui auquel il rie s'attendoit pas. Il sortit en bataille, & attendit vainement la jonction que Cosru lui avoit promise. Ce Prince resta dans l'inaction, attendant le succès pour se déterminer. Il ne fut pas long-tems douteux, le Sofi frustré du secours sur lequel il avoit principalement compté, n'osa pas hafarder l'attaque,& se renferma de nouveau dans sa place. Une maladie subite l'ayant saisi, la mort le délivra en peu de jours du chagrin de se voir déchu du trône. Ce Prince avoit un fils nommé Ysouph qui lui succeda. La premiere démarche de ce nouveau Souverain fut de se concilier les bonnes graces de l'Empereur. Il lui envoya une Ambassade pour lui faire part de la mort du Roi son pere, & de son avenement à la Couronne, qu'il protestoit ne

vouloir tenir que de sa libéralité.

L'Empereur content d'avoir fait reconnoître son autorité, écouta favorablement la députation. Il y avoit à la Cour du nouveau Roi de Carifme une Princesse d'un merite accompli; elle étoit sœur d'Ysouph, & se nommoit Canzadé. L'Empereur la fit demander en mariage pour un de ses fils, nommé le Prince Gehanghir. Ysouph honoré de cette demande, promit de l'envoyer à la Cour impériale avec un équipage digne d'une telle alliance. Il vint rendre ses hommages à l'Empereur dont il fut reçu avec distinction. · Dans une conférence qu'il eut avec 1tri, Ysouph lui apprit l'intrigue de Keï Cosru avec le seu Roison pere. L'Empereur le fit arrêter. Son Touman fut cassé, & les Troupes dont il étoit composé surent distribuées en différens corps de l'armée impériale. Pour lui il fut mené comme un criminel à la fuite de l'armée à Samarcande, où ayant comparu devant le tribunal des Emirs nommés pour lui faire son procès, & s'étant trouvé convaincu de trahison, il su condamné & mis à mort. La Principauté de Catlan sur donnée à un de ses parens nommé Chir Behram.

Keï Cosru avoit un fils nommé Sultan Mahmoud. Ce Prince craignant d'être enveloppé dans la disgrace de son pere, s'étoit réfugié auprès du Sosi Ysouph. Il sçut si bien s'insinuer dans son esprit, qu'il ralluma le seu de la division. Les mauvais desseins du Roi de Carezem parurent par les délais qu'il affecta touchant la Princesse qu'il différoit tous les jours de faire partir sous divers prétextes. Ensin il levale masque, &

parut rompre tour à fait avec la Cous impériale. Tamerlan qui l'éclairoit de près fondit sur ses Etats comme un foudre, & le Roi coupable auroit payé cherement son imprudence, s'il n'avoit racheté son pardon par les plus grandes soumissions. Tout le poids de la colere du Can irrité tomba sur Mahmoud qui sur sacrissé par le Roi de Carisme, & qui devint la victime des troubles qu'il avoit excités.

de reculer sur le point de l'alliance promise, & si long-tems différée. Le Roi de Carisme s'empressa même de l'accomplir d'une maniere qui pût faire évanouir tous les ombrages. Il consia la Princesse aux Ambassadeurs qui l'étoient venus chercher, entre lesquels étoit l'oncle de Tamerlan. Rien de plus superbe que

DE TAMERLAN, LIV. II. 87 les présents qu'Ysouph sit à sa sœur. Il y avoit une quantité prodigieuse de bijoux, des diamans, des pierres précieuses, & un nombre infini de chameaux chargés de toutes sortes de meubles superbes & de riches vétemens.

Tamerlan envoya au-devant de la Frincesse une partie de sa Cours Tous les chemins étoient remplis them peuple innombrable. Il y avoit des arcs de triomphe disposés à distance & ornés de sessons mélés de sleurs & de seuillages. L'Empereur la reçut à quelque distance de Samarcande, & lui présenta le Prince Gehanghir son settur époux. La ville étoit tapissée des plus riches tentures, les rues jonchées de sleurs, & l'air parsumé des odeurs les plus exquises. La cérémonie des nôces se sit à la manière des Tartares hors de

la ville. On avoit choisi une prairie émaillée de fleurs. On y dressa quantité de payillons & de tentes en manière de camps. Les sêtes & les réjouissances durerent plusieurs se maines, l'Empereur traita pendant tout ce tems-là sa Cour, & reçus les complimens des Dames & des Seigneurs, qui, suivant l'usage des Paritares, répandirent de l'or & des pier reries tant sur lui que sur les nous veaux époux.

Tamerlan ne bornoit pas son ambition à l'Empire du Zagataï. Emule de Genghiscan, il ne prétendoit pas moins que de réunir dans sa personne tous les titres de cet illustre Conquerant, & de gentrer dans tous les vastes Etats qui avoient été sous sa domination. L'affaire du Carezem ne sut donc pas plûtôt terminée, qu'il tourna toutes ses pensées du

du côté des Gétes, voisins depuis long-tems incommodes de la Tranfoxiane, à laquelle ils s'étoient mis en 
possession de donner la loi. L'Empereur y porta trois ou quatre fois 
ses armes presque toujours avec 
avantages, & s'il ne soumit pas d'abord tout-à-sair ces Peuples, il les 
mit, du moins pour un tems, hors 
d'état de l'inquiéter; mais un évenement de conséquence lui donna lieu 
de pousser plus avant ses conquêtes 
de ce côté-sair.

L'Empire du Capchac qui contenoir à peu près tous les Etars de la Moscovie telle qu'elle est aujourd'hui, & qui, comme nous l'avons dit, avoir été le partage de Touchican, fils de Genghiscan, étoit alors possedé par Ourouscan, qui a donné son nom à la Russie. Il avoir regné long-tems avec tranquillité, partie L

lorsqu'il trouva dans un Prince de sa Maison un redoutable competiteur. Il s'appelloit Tocatmich Aglen, furnom attaché à tous les Princes Mogols de la Race de Genghiscan. Ce Seigneur n'étant pas assez fort par lui-même pour soutenir un parti, crut ne pouvoir mieux faire, que de se jetter entre les bras du nouveau Conquérant du Zagataï. Il arriva à la Cour dans une trifle circonstance. L'Empereur venoit de perdre son fils le Prince Gehanghir, qui avoit passé en peu de tems du lit nuptial dans le tombeau. Tamerlan étoit abîmé dans la douleur, & paroissoit avoir abandonné le soin de ses affaires. Mais l'amour de la gloire étoit sa passion dominante. L'arrivée du Prince de Russie parut modérer ses chagrins, & réveiller son ambition.

Après plusieurs entrevûes secretes où tout sut concerté, Tocatmich eut une audience publique. Il y parut en Prince persécuté & malheureux, qui avoit de grands droits sur la Russie, pour le soutien desquels il sollicitoit l'assistance d'un puissant protecteur. Tamerlan la lui promit, & sur le champ lui donna l'investiture de ces vastes Etats, & s'en sit couronner solemnellement Empereur. Il lui donna ensuite un puissant corps d'armée & un équipage conforme à sa dignité.

Le Prince Cotluc Bouga, fils cadet d'Ourouscan, commandoit pour
son pere dans les Provinces limitrophes du Ziagatai. Il n'eut pas plûtôt
appris que Tocatmich étoit en route pour entrer dans le Capchac,
qu'il se mit en devoir de l'empêcher
d'y faire aucun progrès. Ces deux

Princes qui se cherchoient ne surent pas long-tems sans se trouver. Ils en vinrent bientôt aux mains; Tocatmich ne sur point heureux, & quoique le sils d'Ourouscan eut perdu la vie par un coup de sléche, les Russes surent cependant vainqueurs, & le nouveau Can entierement désait, sur obligé de retourner vers son protecteur.

Tamerlan plus piqué que surpris de cet échec, le remit en équipage, & lui donna une armée plus considérable que la premiere. Elle ne sur cependant pas plus heureuse. Toucta Caya sils aîné d'Ourouscan étoit venu prendre la place de son frere, & venger sa mort. Tocatmich vaincu su sur obligé de s'ensuir presque seul. Comme il étoit prêt de se jetter dans le Jaxarte pour le passer à la nage, il sut atteint & blessé d'une sléche.

de Tamerlan, Liv. II. 93 Il se jetta cependant dans le sleuve, & se sauva dans un bois. L'abondance du sang qu'il avoit perdu, le sit tomber en foiblesse à l'ombre d'un arbre sous lequel il s'étoit jetté pour prendre un peu de repos. La fraîcheur de la nuit qui survint arrêta le fang, & le réveilla; il se plaignois douloureusement de ses malheurs. lorsqu'un Officier de son armée frappé du son de cette voix plaintive, s'arrêta, vint à lui, le reconnut, & chercha les moyens de le foulager. Il lui fit part de quelques petites provisions, telles que les Cavaliers Tartares en portent toujours avec eux. Il partagea ses habits avec lui, & l'ayant ainsi ranimé, il le conduisit à Tamerlan qui étoit campé à Bocara.

Ce Prince qui jugeoit bien que l'entreprise de Tocatmich auroit de

grandes suites, se préparoit sérieusement à la guerre. Tous les Vassaux de l'Empire avoient ordre d'assembler leurs Toumans, & le rendez-vous général étoit à Bocara où les troupes siloient incessamment. Tocatmich arriva en même-tems que deux Ambassadeurs qu'Ourouscan envoyoit à Tamerlan. Ils sui présenterent à leur audience une lettre de leur Maître, conçue en ces termes.

«Le rebele Tocatmich a tué mon » fils, & s'est résugié auprès de vous. » Livrez-moi promptement cet insi-» déle sujet pour être puni comme » il le mérite; sinon je pars pour l'ar-» racher de son asile, & porter le ser » & le seu dans vos Etats. »

Tamerlan peu accoutumé à de pareilles menaces, fit cette réponse.

Tocatmich s'est mis sous ma

DE TAMERLAN, LIV. II. 95 protection; il a sur la Russie des prétentions légitimes que je me suis engagé à soutenir. Je crains peu vos menaces, j'accepte votre dési, & pour vous épargner la peine de venir jusqu'ici, je pars à la tête de deux cens mille hommes.»

La faison étoit fort avancée dans des pays où l'hyver est très-rude. L'armée Zagataïenne soussirit beau-coup dans une marche continuelle de vingt-cinq jours. Mais Tamerlan endurci à la fatigue donnoit l'exemple au soldat. On arriva ensin avec peine dans la plaine d'Otran sur le bord du Jaxate. Ourouscan étoit audelà, & il ne paroissoit pas que son activité répondît à ses menaces. Tamerlan passa le Jaxarte sans opposition. Quelque tems après on découvrit un corps d'environ quatre mille hommes, qui s'avançoit pour escar-

## 96 HISTOIRE

moucher. C'étoit le Mangalai ou le corps des Coureurs de l'armée des Russes, à la tête desquels étoit Timur Melik, troisième fils d'Ourouscan. Un pareil nombre à peu près du Mangalai Zagataien s'avança vers les Russes. Il y eut un combat où ceux-ci eurent le dessous, & Melik blessé sur contraint de prendre la suite avec le reste de ses gens.

Tamerlan s'avançoit toujours dans le pays des Russes, & s'approchoit de Saganac, ville à vingt-cinq lieues au-delà du Jaxarte en entrant vers le Nord. C'étoit-là qu'étoit campée l'armée d'Ourouscan; il y avoit apparence qu'il y auroit bientôt une action considérable, lorsque la sai-son qui étoit sur son déclin, tourna tout-à-coup au mauvais tems. Un vent froid & impétueux venant des sorêts marécageuses de la Tartarie, amena

DE TAMERLAN, LIV. II. 97 amena des nuages épais qui couvrirent le ciel. La neige & le verglas se répandirent sur la campagne, & causerent un froid si puissant, que les hommes & les animaux engourdis avoient de la peine à se mouvoir. L'air étoit si épaissi qu'on ne pouvoit distinguer les objets. Il y auroit eu de la témérité à rester dans un lieu où tout étoit en danger de périr, soit par la rigueur du froid, soit par la disette des choses nécesfaires à la vie. Il fallut prendre le parti de décamper, & de retourner dans un climat un peu plus doux. C'est ce que sit Tamerlan qui ramena ses troupes hiverner dans les plaines de Kech. Il apprit peu de tems après fon arrivée la mort d'Ourouscan, & celle de son fils aîné Toucta Caya qui le suivit de près. Il ne restoit plus de successeur de la famille impéria-Partie I.

le que Melik, Prince peu aimé des Russes, parmi lesquels Tocarmich entretenoit toujours un grand parti. Il devint si considérable par ces révolutions, que les principaux jugerent qu'il étoit tems que ce Prince vînt se mettre à leur tête. Une députation folemnelle alla le demander à la Cour de Tamerlan qui donna encore à ce Prince des troupes & de l'argent. La fortune lasse de le persécuter lui fit enfin part de ses faveurs. A peine fut-il arrivé chez les Russes, que Melik se vit abandonné; tout s'empressa de se ranger sous l'obéissance de ce nouveau Can. Telle étoit déja la gloire de Tamerlan qui pouvoit compter parmi ses conquêtes celle d'un Empire dont il avoit mis la couronne sur la tête d'un de ses amis.

Le Roi de Carisme étoit de ce

DE TAMERLAN, LIV. II. 99 nombre, & Tamerlan auroit pu compter sur lui après l'alliance contractée, si l'amitié ou les liens du fang étoient quelque chose entre les Princes dont l'intérêt est le seul mobile. Ysouph Sofi étoit un homme léger & inquiet. Il supportoit impariemment que Tamerlan eût réduit ses Etats à des bornes trop étroites; il prit le tems que l'Empereur étoit occupé contre les Russes pour faire le dégat aux environs de Bocara. Tamerlan plûtôt de retour que ce Prince n'avoit pensé, lui envoya demander par quel motif il faisoit ces actes d'hostilité, & quel sujet il pouvoit avoir de rompre une alliance si solemnellement jurée. Y souph mal conseillé, loin de lui donner une réponse satisfaisante, ajoûta l'insulte à la perfidie en faisant mettre aux fers les Envoyés du Can.

L'Empereur irrité vola aux frontieres de Carisme, & sit différens détachemens qui se répandirent dans le Carezem, où les Peuples, suivant. la coutume, payerent l'inconstance & le caprice de leur Souverain. Ysouph Sofi n'ayant pas assez de troupes pour oser tenir la campagne devant Tamerlan, lui envoya un Heraut pour le défier à un combat particulier. Il y avoit trop de disproportion entre un petit Prince tel que celui-là & un aussi puissant Empereur que Tamerlan pour croire que ce défi fût accepté. Par cette rodomontade Ysouph étoit bien aise de se faire honneur d'un exploit, dont il s'imaginoit ne pas courir les risques, Mais il ne connoissoit pas Tamers lan, l'homme le plus intrépide de son siécle. Non seulement il accepta le défi, mais il se sit même armer

DE TAMERLAN, LIV. II. 101 fur le champ, & ordonna qu'on lui amenat son cheval. Les Emirs se jetterent à genoux pour le détournet de son dessein. « Que restera-t'il à » faire à vos Capitaines, s'écrioient-» ils, si leur Empereur fait l'office de » foldat? Mais vous, leur repliqua le » valeureux Can, ignorez-vous qu'un ■ Général doit être foldat dans l'oc-» casion? » Il fauta sur son cheval en prononçant ces paroles. Seifeddin, un des Généraux le plus dans sa confidence, transporté de colére & de zele prit son cheval par la bride pour l'arrêter. Dans le moment le fier Monarque tirant son cimerere, jura qu'il lui abattroit le tête s'il ne le laissoit aller. Il fallut obéir. Tamerlan courur jusqu'auprès des murailles de la ville de Carisme, & cria aux soldats qui étoient sur le rempart qu'ils allassent avertir leur Roi, qu'il étoit

là; & qu'il l'attendoit pour le combat. Y souph ne paroissoit point. Tamerlan plein d'impatience, l'appella plusieurs sois à haute voix. Il lui reprocha qu'il étoit honteux à un Roi de manquer à sa parole; mais voyant qu'il attendoit inutilement, il tourna bride du côté de son camp où il sur reçu avec les applaudissemens dûs à une action si digne d'un Héros de son siécle.

Jusqu'alors la ville de Carisme avoit été plûtôt insultée qu'assiégée. Toutes les troupes qu'on avoit détachées pour faire le dégât dans le Carezem s'étant rassemblées, Tamerlan entreprit d'en faire le siége dans les formes.

La ville de Carisme est au confluent d'une Riviere qui se décharge dans l'Oxus, dont l'embouchure dans la mer Caspienne n'est pas éloignée. La ville étoit avantageusement située sur une haureur, & désendue par la Riviere qui couloit au pied. Y souph Sosi l'avoit fait sortisser. Elle étoit environnée d'une assez bonne muraille soutenue d'un parapet; il avoit fait construire une citadelle, & se préparoit de longue main à la guerre. Il y avoit une sorte garnison & toutes sortes de munitions pour un long siége.

A peine fut-il formé, qu'Ysouph commanda une sortie vigoureuse. Un de ses Généraux nommé Hadgi en avoit la conduite. Il s'avança avec sureur du côté des assiégeans. Il passa d'abord sur le ventre à tout ce qui se présenta. Tamerlan qui s'apperçut du désordre, ordonna au Mirza Omar un de ses sils de monter à cheval à la tête d'un Hesarez. C'est un Corps d'environ deux mille hom-

# 104. Histoire

mes. Le jeune Prince ne fut pas long-tems sans saire changer la face des choses. Il rallia les Zagataiens, & tombant comme un soudre sur les Carésens, il les sit plier à leur tour. Il les mena battant jusqu'à la Riviere de Chedris, qui séparoit le camp des Assiégeans d'avec la ville. Les Assiégés se jetterent en désordre à la nage, & passerent favorisés par les machines qui tiroient sans cesse de dessus les murailles.

Tamerlan vit bien que Carisme n'étoit pas une place à être emportée d'emblée. Il se résolut donc d'en faire le siége avec toute la régularité de la méthode de ces tems-là. Il sit couper des bois pour la construction des machines nécessaires a l'attaque d'une place. On battit les murs avec le Bellier, les Balistes & les Catapultes. Les Assiégés se désendi-

DE TAMERLAN, LIV. II. 105 rent vaillamment; le siège dura trois mois, jusqu'à ce qu'Ysouph Sofi étant mort de chagrin, les Carésens perdirent courage: la ville de Carisme sut ensin prise d'assaut. Tamerlan y entra par la bréche, & les Zagataïens l'ayant pillée, elle fut ruinée jusqu'aux fondemens. La plûpart des habitans périrent par la fureur du soldat: tout ce qui put y rester d'Artisans & de gens de métier fut envoyé par Tamerlan à Kech capitale de la Horde impériale. Il y fit aussi transporter tout ce qui pouvoit contribuer à l'embellissement de cette ville qu'il augmenta considérablement, & qu'il nomma quelque tems après la seconde ville de l'Empire de Zagataï.

Ce fur dans ces occupations qu'il passa l'hiver, mêlant les divertissemens aux affaires; mais l'esprit tou-

jours rempli des plus grands projets, & n'aspirant à rien moins qu'à la Monarchie universelle. On l'entendoit souvent dire, que n'y ayant qu'un soleil dans le ciel, il ne devoit y avoir qu'un Monarque sur la terre. Les Tartares divisent la partie de l'Asie qui leur est plus voisine en deux parts qu'ils appellent Iran & Touran. Ils appellent Touran tout le pays d'au-delà de l'Oxus, qui s'étend d'Occident en Orient, depuis la Moscovie jusqu'à la grande muraille de la Chine. Ils nomment Iran tout ce qui est depuis l'Oxus jusqu'au-delà du Tigre, qui comprend tout l'ancien pays des Parthes, des Medes, l'Armenie, la Perse & une partie de la Sirie. Déja Tamerlan étoit maître du Touran; du moins il comptoit l'être, y ayant mis un Can de sa main, qui jusques-là

DE TAMERLAN, LIV. II. 107 avoit paru soumis à ses loix. Il ne pensa donc plus qu'à étendre ses conquêtes du côté de l'Iran.

Cette brillante portion de l'Asse, autrefois le Domaine de tant de puissans Monarques, étoit échûe en partage à l'un des enfans de Genghiscan; mais ce vaste Empire avoit fuivi la destinée de la domination Mogole, & étoit actuellement partagé entre une infinité de petits Souverains qui se trouvoient sans cesse aux mains les uns contre les autres: L'ambition ne manqua jamais de prétexte. Celui de Tamerlan étoit de mettre ces petits Tyrans à la raison, & de redonner à l'Empire Mogol fon ancienne splendeur. Les Tavarchis furent dépêchés de toutes parts aux grands Vassaux, c'est-àdire aux Emirs & aux petits Souverains feudataires du Zagataï pour

### to8 Histoire

leur signisser d'assembler leurs Tourmans & leurs Hezarez, & de les conduire en personne au rendezvous général qui sur donné sur les bords du Gihon aux frontieres de la Corassane.

La plus considérable partie des forces Tartares consiste dans la Cavalerie. L'Infanterie n'y est considérée que sur le pié de troupes avanturieres qu'on expose comme des Enfans perdus au premier feu de la mêlée. Les Tartares en général font bons hommes de cheval, endurcis à la fatigue, accoutumés à faire des courses d'une longue haleine. Leurs chevaux font vîtes & robustes, propres à franchir les fossés & à traverser les rivieres les plus rapides & les plus profondes. Les Cavaliers fçavent se mettre à terre quand il le faut, & sont exercés à toutes les évoknions des gens de pié. Les armes des Tartares sont l'arc, la sléche, la hache d'armes ou la masse hérissée de pointes de ser, le sabre ou le cimeterre. Ils sont accontumés à vivre de peu, leur régal est la chair de cheval, dont ils ont toujours quelque pièce qu'ils mettent entre la selle & le dos de leur monture, & qu'ils mangent ainsi crue & sans autre préparation. Le régal est parsait quand on y ajoute du lait de jument aigri.

Les guerres continuelles qu'ils avoient soutenues depuis deux siéeles, les avoient extrêmement aguerris. Genghiscan, & depuis lui Tamerlan avoient introduit parmi eux la discipline militaire, dont naturellement ils sont assez ennemis. Ils s'étoient saits à la subordination: la désobéissance étoit punie, même

### tio Histoire

parmi les Seigneurs de la plus haute distinction par des coups de bâton fur le dos & sur le ventre; mais ilne faut pas croire qu'ils fussent tous d'un même caractere. Nés sous différens climats ils avoient aussi diverses inclinations. Les Russes étoient brutaux & peu courageux; les Précopites braves & voleurs; les Circasses siers & intrépides; les Siberiens & les Ossaques sauvages & fans humanité; les Usbeks & ceux du Zagatai étoient plus civilisés, approchant beaucoup de la politesse des Asiatiques, mais les surpassant infiniment en bravoure. Tels étoiene les Tartares qui s'assemblérent sur les bords de l'Oxus pour la conquête de l'Iran.

On y vit arriver au tems marqué les Emirs de Saganire, d'Otrud, d'Andekan, de Kis, de Codgende,

DE TAMERLAN, LIV. II. 111
tous du pays de Touran; ceux de
Carski, de Cusar, de Saliserai, les
Princes de Catlan, de Termed, de
Balc, de Condos & du Cabulestan.
Toutes ces troupes rassemblées faisoient plus de deux cens mille combattans. Cette armée répandue sur
les rives de l'Oxus, occupoit un terrain immense. Elle passa la riviere
sur un pont construit exprès, & se
répandit dans la Corassane.

Cet Etat, autrefois dépendant de la Perse, faisoit une partie de l'ancien Royaume des Parthes. Il comprenoit quelque chose de l'Ariane & de la Bactriane. Les Peuples en sont braves, & ont donné bien de l'exercice aux Romains. Le pays arrosé de plusieurs Rivieres n'est pas mauvais. Les villes principales sont Herat & Fouchdgenge. Cet Etat est depuis retourné sous la domination des Persans.

L'Empereur avant que d'ouvrirla campagne, fut bien-aise de donner à ses troupes un exemple de piété, qu'il scavoit admirablement faire servir à ses desseins. Il alla visiter un Santon fameux dans le pays, qui demeuroit à Andcoud. Il s'appelloit Babasencou. C'étoir un de ces Derviches fanatiques ou qui feignoit de l'être, pour qui les Mahometans ont une vénération singuliere. Ils prétendent que Dieu a eu pour ces gens-là une prédilection spéciale & qu'il les a créés ainsi insensés, afin qu'étant privés de la raison, ils fussent incapables de l'offenser. Ce Derviche ne fit point d'autre réception à Tamerlan que de lui jetter une poitrine de mouton à la tête. Ce Prince, qui connoissoit le personnage, ne parut point offensé de ce manque de respect; au contraire, interprétant

tant sur le champ cette boutade, suivant sa fantaisse, il dit tout haut qu'il acceptoit l'augure, & qu'il étoit sûr que Dieu lui accorderoit la conquête de la Corassane, parce que les Asiatiques avoient coutume d'appeller ce pays la poirrine ou le milieux de la Terre habitable. Ce Prince étoit trop sensé pour faire un solider sondement sur l'incartade d'un fanatique: mais il connoissoit les Tartares, & sçavoit par expérience combien ils étoient insatués de ces sortes de préventions.

Malek Cayaseddin étoit alors Souverain de la Corassane. Il n'avoit passassez de monde pour tenir la campagne en présence d'une armée si formidable; mais il avoit mis tous ses soins à sortisser ses places. Seracs étoit une des principales, il en avoit donné le commandement à Malek. Partie I.

Mehemet son frere. Il comptoit sur lui & sur la Citadelle pour tenir en respect l'armée Zagataienne; mais tel sur toujours le bonheur, de Tamerlan, le bruit de son nom faisoir autant de conquêtes que ses armes. Malek effrayé, ou peut-être corrompu, n'attendit pas qu'on le vint attaquer. Il alla lui-même porter les cless de sa place à l'Empereur, & si par-là il n'acquit pas son estime, du moins parut-il obtenir quelque part dans ses bonnes graces.

La plûpart des villes de la Coraffane ne se désendirent pas mieux. Ces Parthes, jadis si redoutables, & qui avoient plus d'une sois fait trembler l'Empire Romain, sembloient avec leur nom avoir perdu leur antique valeur. L'Armée Tartare paroissoit saire une marche plûtôt qu'une expédition. Elle arriva ensin à

DE TAMERLAN, LIV. II. 115 Foudgenge seconde ville de la Cotassane, fortissée par l'art & par la nature. Son large fossé plein d'eau, ses murailles & ses hautes tours, sa forte garnison, parurent devoir arrêter les conquérans.

Tamerlan avoit plus de troupes qu'il n'en falloit pour entourer la ville. Son armée fit par fon ordre une double circonvallation: les machines furent établies & la place battue en bréche; mais les murailles étoient si fortes que le Bellier & les Catapultes faisoient peu d'effet. Les affiegés au contraire accabloient les assiégeans d'une grêle de stéches & de matieres combustibles. L'Empereur prir le parti d'ordonner un affaut général; c'étoit affez sa méthode qui lui a le plus fouvent réussi. Le peu de régularité des fortifications de ce tems-là, & le défaut de l'artil-

lerie qui n'étoit point encore en usage, rendoient ses attaques aussi possibles qu'elles seroient aujourd'hui impraticables.

Toute cette armée commandée par ses chefs, se disposa en cercle autour de la ville, & n'attendit que le signal pour marcher à l'assaut. Les Tartares sur le point de commencer un combat, ont coutume de faire retentir le bruit de leurs instrumens guerriers; ils ont plusieurs gros tambours & des timbales de cuivre ou d'airain. Outre les trompettes ordinaires, chaque Touman en a une longue de huir pieds & grosse à proportion, qu'on appelle Kerrena; elle rend un son rauque & effrayant. Ils joignent à cela de fortes clameurs. en criant de toute leur force Alla Ecber, ce qui signifie Dieu est grand. Ils appellent ce cri Souroun. Telle

DE TAMERLAN, LIV. II. 117 est leur maniere de s'animer au combat dans la vûe de s'encourager euxmêmes, & d'effrayer leurs ennemis.

A peine le signal fut-il donné, que tout le cercle s'ébranla & se mit en mouvement. Tamerlan après en avoirfaitle tour à cheval, en exhortant ses soldats, descend à terre & saute le premier dans le fossé, où il se met à. la nage tenant son cimeterre d'une. main, & se servant de l'autre pour nager. Les soldats animés par un tel exemple s'empressent à le suivre. Quelques-uns se noyerent, le plus. grand nombre passa, & arriva au. pied des murs malgré les traits, les. pierres & les feux que les assiégés lançoient de toutes parts. Tamerlan fut atteint de deux fléches & légerement blessé. Il ne daigna pas faire. meure un appareil à sa blessure, & continua d'animer ses gens. Les uns

escaladent les murailles avec des échelles, les autres tâchent de les percer & de faire quelque bréche. D'autres s'efforcent de brifer les portes à coups de haches. Enfin quelques braves, après bien des difficultés, ayant gagné le haut du rempart, y font ferme, & donnent le tems à d'autres de les suivre; les portes sont enfoncées, & les murs percés en divers endroits. Les vainqueurs entrent de toutes parts, & remplissent la ville en peu de momens. Les afsiégés se voyant perdus sans ressource, jettent les armes & demandent quartier. Mais les Tartares peu moderés dans la victoire, font impitoyablement main-basse, de sorte que le Conquérant eur bien de la peine à faire cesser le carnage.

Foudgenge ayant étéréduite par un coup de main si heureux, l'Em-

DE TAMERLAN, LIV. II. 119 pereur infatigable marcha droit vers Herat, capitale de la Corassane. C'étoit une grande ville affez mal fortifiée, aux environs de laquelle il y avoit beaucoup de jardins & de maifons de plaifance. Malek Cayaseddin Roi de la Corassane faisoit son séjour dans Herat où il avoit un magnifique palais rempli de toutes sortes de richesses. Il ne comptoit pas tant sur la force de la ville, qui étoit médiocre, que sur les jardins sermés de murailles, & qui avoient presque tous des Tours & des Fortins. Il y avoit jetté quantité de monde. Il avoit posté des archers derriere les murs des jardins, & ces murs percés de meurtrieres leur donnoient la commodité de tirer sur leurs ennemis presqu'à coup sûr. Il comptoit que l'armée Mogole engagée dans ces détours étroits qui formoient une

espece de labyrinthe, y périroit ou par le fer ou par la longueur du tems qu'il lui faudroit pour forcer tant de différens postes.

Tamerlan étant arrivé auprès de ces jardins en fit le tour, & examina attentivement par où il pourroit faire ses attaques. Il ne jugea pas à: propos de s'engager dans ces détours, où il lui auroit fallu livrer autant de combats qu'il y avoit de Fortins, & où une petite quantité d'ennemis étoient capables de l'arrêter pendant long-tems. Il prit donc le parti de faire jetter bas ces murailles. qui lui embarrassoient le passage. Elles n'étoient pour la plûpart que de cailloux mal liés avec de la boue, de sorte qu'il ne falloit que peu d'effort pour les renverser. Les soldats cachés derriere les murs fuyoient de jardin en jardin, à mesure qu'ils se voyoient

voyoient découverts. Les Fortins qui n'étoient pas d'une meilleure Construction, se rendoient à discrétion, ou étoient bientôt forcés. On abatit en même tens tous les arbres dont les jardins des Orientaux sont toujours fort garnis, & qui en sont le principal ornement. En moins de quatre jours l'armée Mogole eut un espace suffishni pour saire un grand front en s'avançant vers la ville.

Lès habitans d'Herat àvoient mis leur principal espoir dans les de-horsiells perdirent cœur aussi-tôt qu'ils virent l'extrême facilité avec laquelle ils avoient été forcés. Ils étoient riches. Les maisons étoient bien bâries; & la plûpart ornées en dedans de ces belles porcelaines de Cachan qui donnent tant d'agrément & de fraîcheur. Ils appréhendoient Partie I.

### r22 HISTOIRE

qu'en se désendant plus long-tems ils n'allumassent la colère d'un Vainqueur orgueilleux & inéxorable qui les traiteroit avec la dernière rigueur. Les plus considérables d'entr'eux allerent trouver Cayaseddin, & lui remontrerent qu'il y auroit de la témérité à s'obstimer à la désense, & qu'il n'y avoir point de meilleur parti que celui d'une soumission prompte & volontaire.

Ce n'étoit point l'intention du Roi de la Corassane qui appréhendoit de perdre ses trésors en se rendant à l'ennemi. Il tâcha de piques ses sujets d'honneur; mais ceux-ci paroissant insensibles, & resusant de prendre les armes, il les pria ensin de differer la reddition jusqu'au succès d'une sortie qu'il avoit dessein de faire à la tête d'une troupe de Gouris. Le pays de Gour est un petit

DE TAMERLAN, LIV. II. 123
Etat au Midi de la Corassane, au voisinage de la Susiane; ces peuples
sont regardés comme les plus braves
& les meilleurs soldats des environs. Il obtint cette surséance avec
peine; mais cette sortie n'ayant pas
réussi, il fallut songer à se rendre. Il
envoya sa mere la Sultane Catoun
avec son sils aîné à Tamerlan, accompagnés de Seigneurs pour lui
faire ses soumissions.

La Députation fut bien reçue.
L'Empereur traita la Sultane avec
respect & sit présent au jeune Prince
d'une riche robe, d'une ceinture,
& d'un poignard ornés de pierreries.
Le lendemain Malek se rendir au
Pavillon impérial, accompagné des
Emirs de sa Cour, des Cheriss, des
Moullas & des Imans. L'Empereur
désendit le pillage, & envoya des
Commissaires dans la ville. On le

mit en possession du Palais des Rois de Corassane. Ils furent surpris de la multitude & du prix des richesses qui y brilloient de toutes parts. Il y. avoit des sommes immenses d'argent monnoyé, des vases d'or cizehé, des-pierreries travaillées & d'autres encore brutes, de superbes ameublemens, des étoffes rares, & soutes fortes de curiosités. Ces richesses furent enlevées & portées sur des chameaux au quartier de L'Empereur. Les murs de la ville furent abattus, & les habitans taxés pour se racheter du pillage. On détacha les portes de la ville, qui étoient de bronze cizelé pour les transporter à Kech, ville natale de Tamerlan; l'Empereur sit aussi un choix des plus sçavans hommes du pays, & de deux cens vieillards considérables par leur sagesse pour former ٠, ١

DE TAMERLAN, LIV. II. 125 un Sénar dans cette ville, qui s'augmentoit ainsi des débris des Nations vaincues.

Différens détachemens de l'armée parcouroient la Corassane & se rendoient maîtres des places moins importantes de part & d'autre du Morgab, riviere qui fépare la Corassanè en deux parties. Nichabour & Mefou furent emportées sans coup férir. Esferain se défendit mieux,& ne ceda qu'après quelques affauts. La forteresse d'Echkilgé où commandoit un des fils de Cayaseddin, sur prise par artifice. Il n'y avoir plus que Kelat & Tous qui tinssent encore. Kelat étoit une place forte où commandoir Ali Bei Prince du Garbani, homme qui à beaucoup de bravoure joignoit une grande politique. Il vint se rendre à Tamerlan, & obtint parson adresse l'avantage d'être continué dans un poste où il avoir dessein de se rendre indépendant.

Tout obéissoit aux loix du Mogol dans la Corassane. Le Mazendran Province à son Couchant & au Sud-Est de la mer Caspienne en étoit trop proche pour ne rien appréhender. L'Emir Veli qui en étoit Souverain, songea à détourner la tempête en envoyant faire ses soumissions au Conquérant. Celui-ci pressé de retourner dans ses Etats, se hâta d'assurer sa conquête par un arrangement convenable à ses desseins. Malek Cayaseddin fur confirmé dans la Souveraineté dont il fit hommage, & laissé dans Herat, dont les défenses avoient été entierement ruinées. Son fils Mehemet, qui avoit livré l'importante place de Seras, fut nommé Gouverneur de Gour. Les autres Gouvernemens furent DE TAMERLAN, LIV. II. 327 donnés à des Emirs Mogols.

Après ces dispositions Tamerlan retourna à Samancande; il s'y occupoit, partie aux diversissemens partie aux embellissemens de certe ville, qu'il vouloit rendre une des plus luperbes du monde, lorsqu'il y reçue une sensible affliction par la mort de la Princesse Akia Beghi la fille qu'il aimoit uniquement. Cet Empereur avoit un grand attachement pour la famille, & la Princesse avoir mérité son affection singuliere par des qualités rares qui la rendoient l'ornement de sa Cour. La douleur le rendit quelque tems incapable de toute autre occupation. Il fallut même que sa sour la Princesse Turcan Aga, qui avoit beaucoup de pouvoir sur son esprit lui reprochât l'ex--cès de cotte affliction, comme indigue de son rang. « A quoi pensez-

» vous, Seigneur, lui dit-elle? con-» vient-il à un grand Empereur de » s'abandonner à une douleur im-» modérée? que peuvent penser vos » Sujets témoins de cette foiblesse! » Après avoir fait trembler l'Asie par » le bruit de vos conquêtes, vous - laifferez-vous vaincre par une ten-- dresse desormais inutile? Au lieu » de répandre des larmes, songez à » répandre le fang de vos ennemis, » qui vous bravent, & marchez en » Corassane & vers le Mazendran, » où des esclaves que vous aviez • vaincus, se révoltent de rechef & • songent à vous arracher le feuit de » vos conquêtes. »

La Princesse disoit vrai. Ali Ber, que Tamerlan avoit continué dans le Gouvernément de Kelat, de concert avec Veli Prince de la Province de Mazendran, s'étoient ou-

DETAMERLAN, Liv. II. 129 vertement révoltés. Cayafeddin par crainte ou par politique, parut ne point entrer dans la révolte. Mais son fils Mehemet s'étoir engagé à joindre ses forces à celles des Rébelles. L'Empereur ayant donné ce qu'il crut devoir à la tendresse parernelle, ne penía plus qu'à fatisfaire au devoir du Souverain. Son armée, bientôt remise sur pié, reprit le chemin de la Corassane. Ali Bei s'étoit attendu qu'on marcheroit d'abord à lui. Il se tenoit couvert dans son Gouvernement de Kelat, où toutes les troupes de son parti étoient ramassées. Tamerlan diffimula fon desfein, & fit une fausse marche, comme s'il avoit voulu tourner du côté du Mazendran, Le Traité du Prince de Mazendran avec Ali Ber, portoit qu'on se donneroit mutuellement du secours. Ali Bei croyant que son Allié alloit ayoir l'armés Mogole sur les bras, sir désiler une partie de ses troupes pour aller à son secours. Tamerlan n'attendoit que ce moment. L'armée Tartare prenant sur la gauche, s'avança à grandes journées du côté de Kelat, qui se trouva invessie au moment qu'Ali Bers'y attendoit le moins.

Kelat étoit alors la plus forte place de la Corassane. Elle étoit située sur la croupe d'une double montagne, coupée par un vallon étroit, mais prosond. Il n'y avoit point d'autre chemin pour arriver à la Forteresse qu'un sentier à mi-côte de la montagne & pratiqué dans le roc. La ville étoit ceinte de murailles & sanquée de demi lunes; mais la garnison en avoit été extrêmement affoiblie par l'imprudence d'Ali Beï. Il ne vit pas plûtôt l'armée campée

fur la montagne, vis-à-vis de sa place, que désesperant de se tirer d'asfaire par la résissance ouverte, il prir le parti de la ruse & de l'artissice.

Il envoya promptement un homme de consiance à l'Empereur, pour lui représenter qu'on avoit eu tort de le calonnier dans son esprit, & de le faire passer pour un rebelle, ne s'étant jamais départi de la fidélité qu'il lui avoit jurée; que pour preuve de sa soumission il étoit prêt à remettre sa place, aussi-bien que sa personne entre ses mains, & qu'il le supplioit de venir incessamment en prendre lui-même possession.

L'Empereur avoit toutes les raifons possibles de se désier d'Ali Beï; mais les grandes ames sont moins susceptibles de soupçon que les ames vulgaires. Il ne prit avec lui que cinq Cavaliers (témérité outrée) & se mit

en route pour Kelat. Le perside Gouverneur avoit dressé une embuf cade dans le défilé qui l'attendoit au passage. Tamerlan l'évita par un de ces heureux hazards menagés par la Providence. Elle permit qu'au lieu de prendre le seul sentier qui conduisoit à la place, il s'engagea dans un autre qui conduisoit dans la montagne. Il s'y égara & passa une partie de la journée à tournoier sans sça-, voir où il aboutiroit. Cependant ses Officiers qui ne l'avoient laissé parrir qu'à regret & par son absolu commandement, se trouvant en peine de sa destinée, & soupçonnant une trahifon, monterent à cheval, & se mirent en mouvement pour aller à fon secours. Ils découvrirent l'embuscade; mais comme ils étoient plus forts en nombre, ils n'eurent pas de peine à la dissiper. Ils seuDE TAMERLAN, LIV. II. 133 rent d'un prisonnier que l'Empereur qu'on attendoit n'avoit point paru. Ils se mirent en quête dans la montagne, & le trouverent enfin bien satigué de sa course; & après lui avoir appris le danger qu'il avoit course, ils le ramenerent à son camp.

Irrité de cette perfidie, il donna ses ordres pour attaquer le lendemain la place avec toutes les forces de l'armée. Il avoit parmi ses troupes un grand nombre de soldats de Mécrite & du Bedacan. Ce sont des Tartares Orientaux, nés & élevés dans les montagnes, gens légers & dispos, accoutumés à grimper sur les lieux les plus escarpés. Ces soldats n'eurent pas plûtôt reçu l'ordre, que laissant à quartier le chemin pratiqué dans le rocills grimperent avec une agilité surprenante par des lieux qui paroissoient tout-à-fait inaccessi-

bles. Ils se rassemblerent au pied de la ville dans une vaste caverne, où étant à couvert, ils sirent un logement, & donnerent à une partie des troupes la facilité de désiler, & de se rendre auprès d'eux. Les assiégés sirent une sortie, & les attaquerent dans leur retranchement; mais les troupes Tartares arrivant à chaque moment, il se livra un grand combat où les assiégés perdirent beaucoup de monde.

L'Empereur s'étoit rendu au lieu de l'attaque, & alloit ordonner un affaut général lorsqu'Ali Bei lui envoya deux Emirs avec sa sœur Cand Sultan, qui avoit été promise en mariage au Mir Mehemet Sultan, un des sils de l'Empereur. Ces Députés demanderent pardon à Tamerlan, & le prierent de faire cesser l'attaque, lui promettant qu'Ali Bei se

DE TAMERLAN, LIV. II. 135 rendroit le lendemain, & qu'il auroit l'honneur de baiser le tapis impérial. L'Empereur eut la complaifance de lui accorder sa demande; mais il retint la Sultane & les deux Emirs pour lui servir d'ôtages. Ali Bei ne cherchoit qu'à gagner du tems. Il employa la nuit suivante à fe fortisser. Quoique les Tarrares fussent logés au pied de la place, il y avoit encore affez de difficulté à s'en rendre maître, à cause des rocs qu'il falloit escalader pour y descendre. Ali Bei résolu de tenir serme jusqu'à l'extremité, se barricada dans cette enceinte déterminé à y attendre l'assaut. Tamerlan voyant que la prise tireroit en longueur, bloqua la place de telle sorte que rien ne pût ni entrer ni fortir. Il laissa ce qu'il falloit de troupes pour entretenir le blocus, & marcha à Terchis autre place forte de la Corassant.

Cette ville n'étoit guéres moins forte que Kelat, & à peu près dans la même situation. Elle avoit outre ogla une Garnison de Sedidiens, soldats du pays de Gour; estimés les plus braves de la Nation. Tamerlan l'assiégea regulierement ail sit monter des machines à tour de bras, saigna le fossé, mina les murs, & en ayant ainsi ruiné toutes les défences, força les assiégés à se rendre à discrétion. Il recut là les Députés de Veli, Prince de Mazendran, qui venoient implorer sa clémence, mais sans lui. Ali Bei même forcé, par la disette où le blocus avoit reduit Kelat, se renditensin à composition & vint trouver Tamerlan, tenant un suaire d'une main, & un sabre de l'autre, méthode usitée parmi les Tarsares, pour témoigner qu'on est prêt

à combattre pour le Prince, & que l'on a merité la mort. Il ne lui en coûta pour lors que la liberté. On le conduisit en Transoxiane avec Cayafeddin & son fils Mehemet; mais sur l'avis de quelques nouveaux troubles qui s'élevoient dans la Corassane, ausquels on crut qu'ils avoient part, ils surent mis à mort. Telle étoit la politique de Tamerlan, que nous verrons plus d'une sois dégénères dans la plus horrible cruatté.

Il avoit fait la revûte de soit ar- An 1385mée, qui se trouvoit sorte de cent
mille combattans. Il résolut de tourner ses pas contre la Province de
Mazendran, peu satisfait de ce que
le Prince Veli n'étoit pas venu rendre ses hommages en personne. Il
châtia en passant Sebzvar, ville de
la Corassane, qui s'étoit revoltée.
L'ayant prise d'assaut il sit passer tous
Partie I.

les habitans au fil de l'épée. Deux mille d'entr'eux ayant été faits prifonniers, il donna ordre qu'ils fussent entassés tour vivans les uns sur les autres avec de la brique & du moillon, & en sit construire des tours; monument capable de ternir sa gloire, aussi-bien que d'immortaliser sa vengeance.

L'armée Mogole étant entrée dans le Mazendran, s'attacha au siége de Dernyum, forte Place située dans les montagnes, mais qui fut emportée d'affaut après quelques jours de siége. L'Emir Veli, Prince du Mazendran, observoit l'armée Tartare de dessus les hauteurs où il étoit campé. Il descendit même une fois ou deux pour l'arraquer; mais il sur toujours contraint de se renirer avec perte. Les Tartares ne prenoient pas anciennement beaucoup de pré-

DE TAMERUKN, LIV. II. 439 cautión dans leurs campemens. Chaque Cavalier se rassembloit confusément sous l'Erendart de sa Horde. On dressoir les tentes en rond tout autout de delle du Chel On ne fe mettoit guéres en peine de fortifier : le camp. Il n'y avoit ni fentinelle ni garde-avancée. Un corps-de-garde posé devant le pavillon du Com? mandant étoit feul chargé de veillet contre la surprise de l'ennemi. Tamerlan fentoit trop les conféquences de cette mauvaise discipline pour ne pas y remédier. Il avoit inftruit ses soldats à observer plus de tégularité. Sans déranger l'ancienne coutume Tartare de disposer les tentes en rond, il les obligeoit à faire des fossés dont la terre rejettée en? dedans servoit de parapet. Sur cette terre élevée en talus il faisoir planser des pieux formés de chevaux de M ij

frise ou un rang de palissades fraisées. Ils y ajoutoient souvent une enceinte de leurs grands boudiers, qui débordant l'un sur l'autre, se souvoient moient muruellement, ex pouvoient dans une attaque arrêser les premieres saillies de l'annemis

Le Prince de Mazendran n'ignoroit pas pette ordonnance du camp
des Tattates; cela ne l'empêcha cependant pas de tenter une attaque
nocturne. Il prit pour cela letents où
un brouillardépassajoutoit une nouvelle hogritur aux ténébres de la nuit.
Il fit donner l'allarme en différens endroits, & attaqua de son côté à la tête
des plus braves de ses soldats, un endroit du camp qu'il avoit resonnu,
& qui étoit moins fortissé que le refte. Il avoit sait prendre une écharpe blanche à ses gens pour se reconnoître. Il tomba sur le quartier du

1.00

DE TAMERLAN, LIV. II. 15¢ Prince Miran Cha, fils aîné de l'Empereur. Le fossé fut franchi, les paliffades arrachées, & les boucliers renversés. Velientra l'épée à la main, & commença le carnage. Le Prince Miran Cha qui étoit monté à cheval au premier bruit, rallia promptement fon Touman. Il y eut là un combat opiniâtre. Dès le premier bruit de l'attaque, Tamerlan evoit fait courir des ordres de se tenir furila défensive, & d'allumer des feux dans rous les quartiers. Les Mazendrins n'étoient pas en étar de sourenir les efforts de l'armée Tartare. Le Prince Veli voyant donc tout lecamp en mouvement, songea à faire retraite:

L'armée Mogole s'avança bientôt jusqu'à Ester Abad, capitale du Mazendran, dont elle s'empara sans peine; de-là elle se répandit dans le

pays, faisant par-tout le dégit, exigeant des contributions, & s'emparant de différentes places. L'Emir Veli poussé de toutes parts se cantonna dans des montagnes presqu'innaccessibles, où Tamerlan ne jugea pas à propos de le poursuivre; Comme le Segestan & le Cabulestan, deux Provinces considérables à l'Orient de la Perse, lui étoient une conquête plus glorieuse & plusutile, il y tourna tout-à-coup ses armes.

La ville de Sistan au trente-deuxième dégré de Latitude Nord étoit capitale du Segestan. Cette ville passoit pour être une des plus anciennes du monde. Les Naturels du pays disoient qu'elle avoit été bâtie par Nembrod, & l'appelloient à cause de cela Nimrous. Le Chah Codabeddin en étoit Roi. Son domaine

DE TAMERLAN, LIV. II. 143 s'étendoit dans le Cabulestan & jusqu'à la ville de Candahar sur la frontiere des Indes. Ce Monarque effrayé de la multirude des Tarrares qui marchoient à lui, prit le parti d'aller trouver Tamerlan, se soumettant à lui payer un tribut; ses propres sujets furent indignés de sa lâcheté. Tandis qu'il alla au camp Tartare, Ils se mirent en désense. Ils sortirent en bataille hors de la ville, & tomberent à l'improviste sur un quartier de l'armée Mogole où ils mirent le désordre. L'Empereur qui crut que les sujets n'agissoient que par ordre de leur Souverain, fit arrêter & charger de chaînes Codabeddin, quoique ce Prince protesrât de son innocence. L'armée Mogole investir Sistan, & se prépara à l'attaquer par les Machines ordinaires.

Il y avoit huit jours que les Tartares étoient devant la Place, sans que les affiégés euffent fait aucun mouvement. Its firent enfin une fortie au nombre de quarre mille pendant la nuit. Ils passérent le fossé & parvinrent jusqu'au milieu du camp, où ils enleverent plusieurs chevaux & quelques chameaux. L'allarme s'érant mise dans le camp, dix mille Tartares fondirent sur les assiégés, & les poursuivirent avec tant de chaleur, qu'une partie entra avec eux pêle-mêle dans la ville; mais les assiégés ayant trouvé le moyen de sermer la porte, trois mille Tartares s'y trouverent coupés & enfermés. Tamerlan l'ayant appris, commanda à route l'armée de marcher à l'assaun. Il fut si violent & donné si à propos que la ville fut emportée, & tout fut passé au fil de l'épée, sans distinction

DETAMERLAN, LIV. II. 145 tion d'âge ni de sexe. Cette ville si ancienne sur brûlée & rasée, après qu'on en eût enlevé les richesses, qui étoient considérables en pierreries & en ouvrages rares & précieux.

Les Ouganians sont des Montagnards au Midi de Candahar, habitans de la montagne appellée Couh Soliman. Ces Peuples ne vivoient guéres que de larcins, de vols & de brigandages. Comme Tamerlan faifoit profession de châtier les brigands & d'établir une sureté entiere dans ses Erars & chez les Peuples voisins de sa domination; ces Montagnards qui le connoissoient sévere sur cet article, lui avoient envoyé des Députés pour le prier de leur donner un Deroga qui les gouvernât sous son nom. Ils l'avoient obtenu; mais sur le bruit que les Ouganians avoient maffacré leur Com-Partie. I.

#### 46 Histoire

mandant, & continuoient d'exercer leur brigandage malgré la parole donnée, Tamerlan prit le parti de les aller châtier. Il laissa les bagages dans la plaine, & ne prit avec lui qu'un camp volant.

La montagne de Couh Soliman est fort escarpée & hachée de ravines profondes, outre les grands arbres qui brisoient la montagne. Il y croît une espece de buisson dont les branches armées d'épines en façon de crochets, s'entrelassent les unes dans les autres, & forment un retranchement presqu'impénétrable. Les Ouganians habitoient ces retraites, partie dans des huttes, & partie dans le creux des rochers. Ils sçavoient seuls les détours qui conduifoient à leur demeure. Ils avoient même ajouté l'art à la nature, en coupant quantité de ces grands ar DE TAMERLAN, Liv. II. 147 bres qu'ils avoient couché les uns fur les autres pour leur fervir de remparts. Ils attendoient l'ennemi derriere ces retranchemens qu'ils avoient bordés de quantité d'Archers.

L'Empereur ayant monté quelque tems, & voyant que la montagne devenoit trop rude pour les chevaux qui deviendroient inutiles & embarrassans, fit mettre pied à terre à ses gens. Ils arriverent avec bien de la peine jusqu'aux retranchemens de ces Barbares. L'on ne pouvoit les forcer qu'en coupant les buissons & en faisant une ouverture capable de faire pénétrer les troupes julqu'aux habitations. Les soldats se mirent en devoir de couper tout à coups de sabre. Mais les branches trop souples, cedant à l'effort, ne donnoient presque point de prise au

tranchant du glaive. Ce travail ne réussissant pas, il fallut se résoudre à attaquer le retranchement des arbres.

Le Monarque Tartare y entra le premier le sabre à la main, malgré la grêle des fléches, que les Ouganians faisoient pleuvoir de toutes parts. Ses gens se jetterent en foule à sa suite. Les Montagnards peu accoutumés à combattre de pied-ferme, se retirerent dans le cœur de leurs montagnes, où ils furent bientôt forcés. La plûpart furent égorgés, le reste précipité du haut des montagnes dans de profondes ravines dont elles étoient entourées. Tout le pays fut ainsi nettoyé de ces brigands. L'armée marcha ensuite vers la ville de Candahar.

Cette ville étoit importante tant par sa force que par sa situation. Pla-

DE TAMERLAN, LIV. II. 149 cée entre la Perse & les Indes elle est un passage necessaire pour les caravannes qui vont ou qui viennent dans ces riches pays de commerce. Elle avoit été long-tems sous la domination Persanne de laquelle elle s'étoit soustraite peu de tems après l'invasion de la Perse par les Musulmans. Les Aghuans & les Pontans en étoient alors les maîtres. Ces Peuples prétendent descendre directement des anciens Parthes des premieres Dinasties. Ils s'étoient emparés de Candahar où ils se faisoient mutuellement une guerre continuelle fans qu'aucun parût avoir remporté d'avantage considérable fur l'autre. L'armée des Tartares sembla les réunir pour la défense commune. Ils auroient peut-être été capables de résister à l'armée Mogole, si leur union avoit été sincere. Mais Zalida Nüi

Prince des Aghvans avoit envoyé secretement un homme de confiance à Tamerlan, pour lui proposer de l'introduire dans Candahar, à condition qu'il l'aideroit à exterminer les Pontans, & qu'il lui laisseroit le Gouvernement de la ville & du pays. Le Mogol accorda tout ce qu'on voulut; les Tartares furent introduits par une porte dont les Aghvans étoient maîtres. Ceux-ci executerent de bonne foi le Traité en aidant aux Tartares à massacrer leurs compétiteurs; mais lorsque les Tartares se virent les plus forts, ils tomberent sur les Aghvans mêmes, & les taillerent tous en pieces. Ainsi Tamerlan se trouva en peu de tems maître de tout le vaste pays qui est depuis l'Occident de la mer Caspienne jusqu'aux frontieres des Indes.

Fin du Livre second.

# HISTOIRE

DE

# TAMERLAN.

#### LIVRE TROISIE ME.

Es conquêtes de Tamerlan An étoient trop vastes & trop rapides, pour ne pas semer l'épouvante parmi les Nations de l'Asie. La Monarchie Persanne si long-tems dominante dans cette célébre partie du monde, quoiqu'elle n'y tînt plus le même rang qu'autrefois, avoit plus de sujet d'appréhender qu'autres cune autre.

La Perse située sous la Zone temperée, s'étendoir jadis d'Orient en N iiij

Occident depuis le fleuve Indus jusqu'au Tygre, & du Nord au Midi, depuis la mer Caspienne jusqu'au golfe Persique. Elle comprenoit plufieurs Royaumes, entr'autres la Medie, l'Hircanie, l'Affyrie, la Chaldée, le pays des Parthes. La grande étendue de ce pays est cause que le climat y est fort diversifié. Le mont Taurus coupe la Perfe en deux parts presqu'égales. La partie du Nord est fort froide, comme au contraire la côte du Midi est ou temperée ou fort chaude en plusieurs endroits, fur-tout vers Lor & Ormus. Il y a en Perse des Provinces fertiles & abondantes en fruits, en vins, & en toutes sortes de commodités pour la vie; mais il y en a aussi beaucoup de steriles, à cause des pays déserts & fabloneux. Les Persans sont bienfaits, d'une phisionomie agréable, DE TAMERLAN, LIV. III. 153 fort polis & assez courageux.

La Perse a souffert bien des révolutions depuis le tems de Cyrus où elle a été au plus haut point de sa splendeur. Il laissa à ses Successeurs une Dynastie qui dura 229. ans sous treize Rois, dont Darius Codoman fut le dernier. Après la conquête d'Alexandre, la Perse obéit successivement aux Grecs, aux Romains & aux Parthes jusqu'à la mort d'Artaban, dernier Roi des Parthes, tué par Artaxercès, qui établit la seconde Dynastie. Celle-ci dura jusqu'en 632. de Jesus-Christ, que le Roi Isdegerde fut tué par Otdmar Roi des Sarrasins. Ces Barbares demeurerent les maîtres de la Perse pendant 418.ans. Elle leur fut enlevée par les Tartares, vers le commencement du treiziéme siécle. Elle subit bienrôt après la destinée des Empires

fondés par les enfans de Genghiscan, c'est-à-dire que cette vaste Monarchie démembrée fut envahie par une infinité de petits Tyrans qui se rendirent Souverains, & qui ne s'occuperent qu'à se faire des guerres continuelles. La famille de Muzafa fer y étoit cependant la dominante. Elle descendoit du fameux Gelaseddin, qui fonda en Perse l'Ere Gelalienne. Le chef de cette puissante famille s'appelloit Chah Segah, furnommé aussi Gelaseddin. Il étoit Souverain du Royaume de Fars, qui est la Perse proprement dite. Ce Monarque qui étoit en guerre avec la plûpart des Princes de sa famille avoit recherché l'amitié & l'alliance de Tamerlan, en conséquence de quoi le Mirsa Pir Mehemet fils du Prince Gehangir, & petit-fils de l'Empereur avoit épousé une fille du Souverain de Fars.

DE TAMERLAN, LIV. III. 155 · Tandis que Gelaseddin vécut, ces deux Princes furent toujours en bonne intelligence, & Tamerlan n'attenta rien fur fa Monarchie. Le Souverain Persan se voyant sur la sin de ses jours, envoya une solemnelle Ambassade à l'Empereur Tartare. Les Ambassadeurs lui rendirent une lettre dans laquelle, après les louanges de Dieu & du faux Prophéte, selon le stile des Princes Mahometans, Gelaseddin congratuloit l'Empereur son Allié, sur les grandes conquêtes dont il augmentoit tous les jours le nombre.

Vous sçavez, Seigneur, continuoit-il, que j'ai toujours gardé
inviolablement le Traité conclu
avec vous, n'ayant jamais donné
aucun secours, ni entretenu aucune correspondance avec vos ennemis, quoique j'en aye été puis-

### 156 Histoire

» famment follicité. J'espere que » vous en ferez autant à mon égard. » Me voici sur le bord du tombeau, » & l'Ange Israel est prêt à me fer-» mer les yeux. Je laisse mon fils que » je souhaite heritier de mes senti-» mens à votre égard, aussi-bien que » de mes Etats. Il va se trouver après » ma mort investi de puissans enne-» mis qui chercheront à lui enlever » l'heritage de ses peres ; il n'aura » d'esperance que dans votre augus-» te protection; c'est cette faveur » que je sollicite par mes Ambassa-» deurs, & dont l'assurance sera mon » unique consolation dans le fâcheux » état où je sens bien que ma mort » va laisser mon fils.»

Gelaseddin mourut effectivement bientôt après, & laissa pour heritier son fils Zein Elabeddin. Il étoit de l'interêt de ce jeune Prince de s'ap-

DE TAMERLAN, LIV. I II. 157 puyer de la puissance de Tamerlan, dont l'autorité devenoit tous les jours de plus en plus formidable; mais les Ministres Persans, poussés par des intérêts particuliers, loin de suivre les sages vûes du Prédécesseur à l'égard de Tamerlan, plongerent ce vaste Empire dans les plus affreux malheurs. L'Empereur ne rompit pas cependant ouvertement avec Elabeddin, qu'il regardoit en quelque façon comme son pupille. Il voulut laisser à son Conseil tout le loisir de réflechir mûrement sur ses démarches; mais en ménageant le Royaume de Fars, qui étoit le patrimoine d'Elabeddin, il résolut d'asservir à ses Loix le reste de l'Iran, c'est-à-dire la plus grande partie des Etats qui composoient autrefois la Monarchie Persane. Les divisions qui regnoient entre les dif-

ľ

;1 |e:

férens Souverains de ce pays, & qui défoloient effectivement les peuples, lui en fournirent le sujet ou le prétexte.

L'an 1386. après un grand Con-An 1386. roultai ou une Diete générale, les ordres furent donnés pour rassembler toutes les troupes Tartares dans la plaine de Kech, aux environs de Samarcande, L'armée se trouva forte de plus de cent mille chevaux, & d'environ quatre - vingt mille hommes de pied. On publia une campagne de trois ans. L'Empereur nomma un Conseil pour le Gouvernement de l'Empire en son absence, & les queues de cheval ayant été arborées, l'armée se mit en marche du côté du Gihon.

> Le dessein de Tamerlan étoit de commencer son expédition par la Medie. Comme il étoit en route, il

DE TAMERLAN, LIV. III. 159 reçut des plaintes de toutes les contrées des environs contre Malek Azeddin, Prince du petit pays de Lor, partie du Couzestan au Midi de la mer Caspienne. Le sujet de ces plaintes étoient les vols & les brigandages, que les Peuples du Lorestan exerçoient sur les Caravannes qui étoient obligées de passer par-là pour aller à la Mecque. Malek, aufsi cruel qu'avare, & toujours en courfe à la tête de ses Sujets, non content de piller les Caravannes, faisoit encore autant de captifs qu'il pouvoit pour les faire périr dans les tourmens. Quoique Tamerlan n'eût guéres dans le fond d'autre religion que son ambitieuse politique, par un rafinement de Conquérant il affectoit à l'extérieur un grand zele pour la Religion Mahometane. Prêt à commander une expédition, qui de-

voit être longue & difficile, il fut bien-aise de la consacrer par un acte d'un zele éclatant qui sûr capable de le faire regarder comme un protecteur & un vengeur de la Loi Mufulmane.

Il fit un choix de deux hommes par chaque Compagnie de Cavalerie, qu'il fit armer à la légere. Il leur fit prendre des provisions suffisantes pour une marche assez difficile, & ayant ordonné au reste de son armée de marcher à petites journées vers la Medie, il se mit lui-même à la tête de ce détachement, & prit la route du Lorestan. Il faut passer un assez vaste désert pour y arriver. Le fol en est entierement stérile. On marche dans un sable fort fin, qui fatigue extrêmement les chevaux & les bêtes de charge. Les vents qui soufflent quelquesois avec impétuolité

DE TAMERLAN, LIV. III. 161 firé dans ce désert, élevent des nuages de poussière qui aveuglent les voyageurs, & quelquefois les ensevelissent tous vivans. Ces agitations perpétuelles empêchent qu'il y ait aucune route marquée, parce que celle que les traces des chevaux d'une Caravanne y font, est bientôt effacée par le premier ouragan. Les Voyageurs s'y conduisent comme fur mer par la vûe des étoiles ou par le secours de la boussole. On n'y trouve d'ailleurs ni eaux ni ombrages, de forte que les Caravannes sont obligées de porter dans des outres ou des peaux de bouc de quoi défalterer les hommes & les bestiaux. Il y a quantité de ces déserts dans l'Asie aussi-bien que dans l'Afrique.

Tamerlan ayant traversé le désert en deux jours, se trouva avec son Partie I.

détachement aux pieds de la montagne de Lor. L'aspect de cet montagne présente des objets tout-à-fait agréables. Elle s'éleve en forme d'un amphithéatre qui paroît orné de toutes sortes d'arbres, presque toujours chargés d'une verdure de différente espéce. On y voit des plantanes, des cyprès, des sapins d'une grosseur & d'une beauté extraordinaires. Plusieurs ruisseaux qui ont leur source dans diverses parties de la montagne, en descendent par des ouvertures que la nature leur a ménagées; ils fe réunissent au pied, & y forment tantôt de petits étangs, & tantôt des rivieres qui entretiennent dans les environs une fraîcheur admirable. L'agrément de ces beaux lieux est infiniment augmenté par le contraste de ce désert aride & sabloneux qui en est si voisin.

# DE TAMERLAN, Liv. III. 163

La petite armée se reposa quelque-tems dans cette solitude pour donner le tems aux chevaux & aux hommes de se rafraichir. Elle se mit ensuite en marche par les contours d'un vallon, au milieu duquel coule une petite riviere. Tamerlan s'étoit artendu à trouver des ennemis aux environs, & marchoit avec beaucoup de précaution. Mais rien ne parut. Le vallon qui alloit toujours en tournant & qui conduisoit dans l'interieur de la montagne étoit d'as bord assez large; mais à mesure qu'on s'avançoit il devenoit plus étroit. Après que l'armée eut monté & descendu quelque-tems, on apperçut enfin la Citadelle du Prince de Lor.

Sur la partie supérieure de la montagne s'éleve une roche percée en différens endroits & formant dans

fon intérieur plusieurs grottes naturelles qui communiquent les unes aux autres par des especes de galleries, pur ouvrage de la nature. Audessus de cette roche s'éleve encore une masse droite & presqu'escarpée de toutes parts; elle s'élargit insensiblement par le haut. C'est sur le sommet qu'étoit située la Forteresse du Prince du Lorestan. Il avoit quatre mille soldats bien armés & des provisions suffisantes pour soutenir un long siége.

L'armée s'approchant des cavernes eur à essuyer plusieurs décharges de stéches de la part de quantité de Lorestans qui faisoient leur demeure dans ces maisons souterraines. Il fallut faire les approches & entrer à main armée dans ces antres sauvages où ces voleurs résisterent d'abord courageusement. Bien-tôt DETAMERLAN, LIV. III. 165 ils lâcherent pied; mais comme ils se retiroient de caverne en caverne par des issues secrettes qu'ils connoissoient seuls, ce ne sur pas sans peine que les Tartares vinrent à bout de nétoyer ces cavernes & d'y établir leurs logemens.

L'Empereur ayant consideré quelque-tems la situation de la Forteresse, conçut qu'il y avoit de la dissiculté à s'en rendre maître. Il tenta d'abord la voye de la négociation, & envoya un Officier avec un trompette vers le Prince de Lor, pour lui offrir des conditions tolérables, s'il vouloit se rendre. Il n'y avoit qu'un seul sentier extraordinairement étroit & taillé dans le roc pour arriver à la Forteresse; il falloit même faire bien des tours & des circuits pour y arriver. Les Lorestans avoient un corps-de-garde à l'entrée

de ce sentier: L'Officier & le Trompette s'y étant présentés, celui qui commandoit de la part du Prince de Lor leur fit bander les yeux pour qu'ils ne pussent reconnoître la route qu'ils alloient faire. Ils furent conduits par mille différens détours jusqu'à la Forteresse, où il ne Jeur sut permis de voir la lumiere que lorsqu'ils furent en présence de Malek Azeddin. L'Officier exposa sa commission; Malek ne lui répondit qu'en le menant visiter sa Forteresse. Il lui fit voir ses munitions de guerre & de bouche & lui fit bien considérer la force & les avantages de la situation. Cette Forteresse étoir esfectivement isolée de toutes parts. Il lui demanda si les Tartares avoient des aîles pour pouvoir parvenir jufqu'à un lieu si escarpé. Puis il renvoya l'un & l'autre. On les reconDE TAMERLAN, LIV. III. 167 duisit avec la même précaution jusqu'à la sortie du sentier.

Tamerlan ayant entendu le rapport de son Envoyé, ne songea plus qu'aux moyens de venir à bout de son projet. Il avoit amené avec lui huit censMecrites, gens agiles & difpos, dont j'ai déja parlé; il les fit venir en sa présence « Amis, leur dit-il, des ninfolens nous bravent. Ces voleurs » publics, fiers de la hauteur de leurs rochers, s'imaginent être à l'abri » des châtimens que leurs briganda-» ges meritent; montrons-leur qu'un » grand courage ne s'épouvante » point des difficultés, & que quand » le besoin le demande, les Tartares ∞ sçavent trouver des aîles.»

Les Mecrites n'attendoient que la nuit; à peine fut-elle arrivée qu'ils se mettent en marche armés seulement de leurs sabres & pourvûs de crampons de fer. Au lieu de prendre leur route par le sentier, qui seul donnoit un chemin praticable, ils montent par les endroits du rocher les moins abordables. Ils s'aident des pieds & des mains, & s'élevant avec une légereté surprenante, sautent de pointe en pointe. Parvenus aux endroits où il est impossible de trouver où poser le pied, ils s'attachent avec leurs crampons fichés dans le roc. Il en couta la vie à quelques uns, qui ne trouvant pas prise, tomberent & furent écrafés dans les précipices. La plûpart, après de penibles efforts, arriverent vers le point du jour jusqu'à la Citadelle, où ils trouverent la garnison encore endormie, & n'ayant pas le moindre soupçon qu'elle pût être surprise. Ils entrerent dans le Fort sans résistance, après avoir égorgé la plus grande partie des

des foldats, surpris & épouvantés.

Si-tôt que les Mécrites eurent gagné la hauteur, ils eurent soin de mettre un Etendart blanc fur le rocher, qui étoit le signal dont on étoit convenu pour avertir l'armée Tartare que le roc étoit pris. Le reste de l'armée se tenoit prêt. A peine euton apperçu le signal, qu'on se mit en marche pour aller au secours des Mécrites. Le corps-de-garde des Lorestans sut enfoncé, & les Tartares arrivant à la file par le sentier, parvinrent bientôt jusqu'au sommet, où les ennemis un peu revenus de leur premiere épouvante s'étoient réunis, & avoient fort maltraité les Mécrites; mais ceux-ci voyant leurs camarades arriver, firent de nouveaux efforts. Les Tartares augmentant à chaque instant, les Lorestans perdirent tout-à-fait courage, mirent Partie I.

170

leurs armes bas & demanderent quartier. Les Tartares étoient trop irrités pour le leur accorder. Outre la férocité naturelle aux Vainqueurs, ils étoient encore animés par le zele du Mahomérisme. Tamerlan leur avoir fait considérer cette expédition comme une Gazié, c'est ainsi que les Mahometansappellent une guerre sainte, dans laquelle ils croyent obtenir la rémission de leurs péchés, & la gloire du martyre, s'ils sont rués en combattant. Aucun de ceux qui furent pris ne fut épargné. On en précipita une partie, l'autre fut mise en croix & exposée jusques dans le désert pour servir d'exemple & de monument, Malek Azeddin eut un fort plus honorable, étant morti les armes à la main. La Forteresse de Lor fut entierement rafée. Les habitations des Lorestans outre les cavernes, se bornoient à quelques petits Fortins dans l'enceinte de cette montagne. Tout su détruit; & Tamerlan ne sortit de-là qu'après avoir purgé entierement le pays de ces brigands, qui en rendoient depuis long-tems le chemin si dangereux. Il alla ensuite rejoindre son armée & pritla route de l'Azerbijane.

C'est ainsi que les Tartares appellent la Medie, pays sameux & qui a eu dans son tems l'Empire de l'Asie. Ahmed Gelair en étoit alors souverain. Il possédoir en cette qualité, non seulement le pays des Medes, mais encore une grande partie de l'Assyrie. Un Prince si puissant devoit être un ennemi digne de Tamerlan; & un Empire qui avoit autresois donné des loix à l'Orient, sembloit devoir lui préparer des combats & une longue résistance

En effet, le Sultan Ahmed ayant appris que l'armée Tartare s'avançoit dans la Medie, quitta Bagdad. où il faisoit sa résidence ordinaire, & s'avança à grandes journées à la tête d'un secours considérable pour se jetter dans Tauris, capitale de l'Azerbijane; mais cette démarche généreule ne fut pas soutenue. Ce Prince n'attendit pas que l'armée Tartare fut arrivée devant Tauris. Craignant peut-être d'y être enfermé, il prit le parti de retourner à Bagdad. Tamerlan en eutavis; il détacha l'Emir Seifeddin, un de ses Généraux avec dix mille hommes pour se mettre aux trousses du Sul-, tan des Medes. Seifeddin l'atteignit avant qu'il eût eu le tems de se jetter dans Bagdad, & tomba fur la troupe qui l'escortoit de maniere à lui faire appréhender d'être fait prison, DE TAMERLAN, LIV. III. 173 nier. Le Sultan abandonna à ses gens son bagage, & montant sur un cheval Turc il échappa à la diligence de ceux qui le poursuivoient.

Nacchivan se trouvoit sur la route du détachement commandé par Seifeddin. C'est une ville de Medie assez grande, mais peu fortisiée. Les Tartares y entrerent sans résistance, & suivant leur coutume y firent un ravage épouvantable. Tamerlan de son côté se présenta devant Tauris. C'est l'ancienne Echata--ne si fameuse par le séjour des Rois Medes. Elle étoit autrefois environnée de sept murailles; les crénaux -de chaque enceinte étoient peints d'une couleur particuliere & distinguée l'une de l'autre. Ce fut dans -cette ville que Parménion à qui Alexandre étoit redevable d'une partie de ses conquêtes, fut massacré par

l'ordre de ce Prince, sous le prétexte d'une conjuration contre sa personne. Elle fut peu de tems après le tombeau d'Ephestion, favori de ce grand Conquérant qui dépensa dixhuit millions aux funerailles de cet illustre ami. Cette ville avoit beaucoup perdu de son ancien lustre depuis que les Mahométans s'en étoient rendus les maîtres. Les Tartares qui depuis l'avoient prise deux fois sur eux, avoient achevé de la désoler. Il y avoit cependant encore de beanx palais & de somptueux édifices. Tauris presque sans défense, envoya des Députés à Tamerlan pour le prier de l'exempter du pillage. L'Empereur Mogol y entra en triomphe, & après avoir reçu les hommages de ses nouveaux sujets, il taxa les habitans pour le rachat de leur vie & de leurs maisons. L'armée demeura à Tauris & aux environs pendant tout l'Eté. Tamerlan, suivant sa coutume, dépeupla cette capitale de ses meilleurs Artisans & des plus habiles Maîtres en chaque art ou en chaque science, & les envoya à Samarcande. Pendant le séjour qu'il sit aux environs de Tauris on lui amena le Prince Veli Souverain du Mazendran, qui avoit toujours été sugitif. Il sut pris à Calcat & livré à l'Emir Coumani Einac pour le faire mourir.

Telle est la contume des Tarrares, qu'ils ont introduite depuis dans
la Perse & dans quelques Etats de
l'Orient. Lorsqu'un criminel d'Etat
est condamné à mort, il n'est point
mis entre les mains de la justice ordinaire. Le Prince qui dispose souverainement de la vie de ses Sujets,
donne par écrit un ordre de mort,
P iiij

dont il charge quelque Seigneur de fa Cour. Cette commission n'est point deshonorante, chacun se faifant gloire d'être l'instrument des volontés du Prince. Ce Seigneur part sur le champ, armé de son sabre & de son poignard. Il n'y a point de lieu destiné pour le supplice de ces coupables. L'ordre s'execute ou dans la maison qu'il habite, ou dans le premier endroit où l'on le rencontre, soit à la ville, soit à la campagne. Le Haram, ou le lieu du séjour des femmes est le seul respecté. Si le coupable y est, lorsque le Seigneur chargé de le faire mourir arrive, il s'arrête dans le Divan, c'està-dire dans la falle d'audience . & se fait annoncer, le maître de la mai-Son étant arrivé, on lui montre l'ordre fatal, & sans autre cérémonie on lui lie les mains de sapropre ceinDE TAMERLAN, LIV. III. 177 ture, & on lui coupe la tête. S'il le rencontre dans la ville au milieu des rues, il en use de la même maniere, & lui plonge son poignard dans le sein. On lui décharge plusieurs coups de sabre, après quoi le corps reste là, sans que personne fasse le moindre mouvement, parce que ces Seigneurs étant des personnes connues, chacun est persuadé qu'ils ne sont qu'exécuter les ordres du Souverain auquel ils sont parsaitement soumis. Telle sur la sin de Veli Prince du Mazendran.

Si-tôt que les grandes chaleurs ausquelles les Tartares sont peu accoutumés surent passées, Tametlan décampa, & se mit en marche par le Nord de la Médie. Il donna, avant que de partir, le Gouvernement de la Medie à Mehemet Sultan. Après quelques jours de marche l'armée se

trouva au bord de l'Araxe. Ce fleuve si célébre dans l'Histoire prend sa source dans les montagnes de la haute Arménie. Il coule d'Occident en Orient; & après avoir arrosé plusieurs pays, il va se jetter dans la partie occidentale de la mer Cafpienne, dans laquelle il se décharge par plusieurs embouchures. Le lieu de si source qui est fort élevé, rend son cours fort rapide; les fontes des neiges dans les montagnes d'Arménie le grossissent souvent, & le font déborder avec tant de fureur, qu'il emporte tout ce qui se trouve alors fur son passage. La difficulté de conftruire sur ses eaux un pont stable, lui avoit fair donner par les Poeres l'épithete de Pontem indignatus Aranes; d'un fleuve qui ne peut souffrir de pont, sans doute parce qu'Alexandre le Grand ne put venir à bout d'en maintenir un qu'il avoit fait bâtir. Cependant Auguste sur plus heureux. Il étoit bien juste que celui qui avoit dompté la plus siere des Nations, asservit aussi le moins patient des sleuves. Il sit donc un pont sameux sur l'Araxe qui duroit encore du tems de Tamerlan, & sur lequel il sit passer toute son armée.

La conftruction de ce pont témoignoit en toute maniere la grandeur & la magnificence d'Auguste. Il avoit choisi pour le bâtir un lieu où l'Araxe passe au pied d'une montagne dans le territoire de Nacchivan. Cette montagne avoit fourni les materiaux. Les pierres en étoient énormes, & avoient la plûpart quinze & vingt piés de longueur avec une grosseur proportionnée. Il avoit plusieurs arches, dont la plus grande contenoit soixante coudées de

largeur, & la plus petite cinquante. La plus vaste de ces arches étoit appuyée par le haut & jointe à la montagne, parce que dans la crue du : fleuve, le courant le plus rapide se jette de ce côté-là. Ces énormes masses avoient été taillées avec tant de justesse, qu'il n'avoit pas été besoin de ciment pour les joindre. Le dessus du pont étoit pavé d'une pierre dure & fort belle. Il y avoit aux deux côtés des banquettes pour les gens de pied, & au bour un de ces bâtimens publics appellés Caravanferails, si communs dans l'Orient pour le logement des Voyageurs. La magnificence & la folidité de cet édifice attiroit tous ceux qui le voyoient, & faisoit changer l'épithete précédente en celle de patiens jam pontis Araxes. Il y a cependant bien des saisons dans lesquelles cotDE TAMERLAN, LIV. III. 181 te riviere si terrible n'est que comme une espece de ruisseau qu'on passe en quelques endroits presqu'à pied-sec. Les Orientaux appellent ce sleuve Orous.

L'armée Tartare ayant passé l'Araxe sur le pont, s'avança jusqu'à Corgui, place forte qui fut emportée d'assaut. De-là elle monta à Surmaln autre Citadelle fur l'Araxe, qui se rendit. On passa outre jusqu'à Cars, où commandoit un Prince Turcoman, nommé Pir Ousbact. Il se défendit quelque tems; mais craignant que son opiniâtreté ne lui coutât la vie, il prit le parti de se rendre. Ainsi Tamerlan se trouva en peu de tems maître de cette partie de l'A. zerbijane qui s'étend depuis le Couzestan jusques sur les frontieres de l'Arménie & de la Georgie.

La Georgie proprement dite, est

séparée de l'Azerbijane par une chaîne de montagnes, c'est un pays montueux & pleins de bois, où il y a cependant quelques plaines qui font toutes plus longues que larges. Le fleuve Kur où Cirus passe au milieu. Il a sa source dans le mont Caucase. La Georgie est chrétienne du Rit Grec, mêlé de beaucoup de superstitions & encore plus corrompu depuis que le Mahometisme est devenu dominant dans la Perse & dans la Turquie, dont les Georgiens ont été successivement sujets ou tributaires. Le sang de Georgie est le plus beau du monde. Les hommes y font braves & guerriers, la noblesse y est d'un faste insupportable, & tient le peuple dans une extrême sujétion Le génie de la Nation est inquiet, ne sçachant ni commander ni obéir. Située entre deux

puissantes Nations, je veux dire la Persienne & l'Ottomane, elle ne peut ni se conserver dans la neutralité, ni demeurer tranquille dans l'alliance: redoutée cependant par ceux-mêmes à qui elle obéit, elle a conservé une espece de dignité dans l'esclavage, & si elle n'a pu avoir l'amitié de ses vainqueurs, elle a du moins trouvé le secret de s'en faire respecter.

Il y avoit dans le Mahométisme de Tamerlan plus d'ostentation que de sincerité; mais sa haine pour les Chrétiens étoit ouverte & déclarée, soit qu'il l'eut sucée avec les préventions Musulmanes, soit (ce qui est plus vrai-semblable) qu'il affectât en cela, comme en toute autre chose, de marcher sur les traces de Genghiscan, grand enaemi du nom Chrétien. Le voisinage de la Geor;

gie sembla enflammer le zele du Conquérant Tartare. Prêt à y porter les armes, il voulut déclarer ses intentions par un Acte public qui eût de l'éclat. Campé au pied des montagnes qui servent comme de barriere à la Georgie, il fit un jour · mettre toute son armée en bataille. Il fit appeller tous les Ministres de la Loi Mahométane. Sous un pavillon ouvert de tous côtés on dressa une espece d'Autel élevé, qui pût être apperçu de toute l'armée rangée en cercle. Sur l'Autel magnififiquement orné des plus riches tapis de Perse & des Indes, étoit le Livre de l'Alcoran enveloppé d'une étoffe d'or. Sur un coin du même Autel, étoit un Etendart de taffetas verd où le nom de Dieu étoit en caracteres Arabesques d'or.

Il y avoit deux trônes dreffés aux deux

DETAMERLAN, LIV. III. 185 deux côtés de l'Autel: l'un étoit pour l'Empereur & l'autre pour le Lama, qui est comme le chef de la Religion parmi les Tartares. Ce Pontife étoit en habits de cérémonie, & environné de tous les Ministres inférieurs qui composoient son clergé. Après que les trompettes eurent donné le fignal pour commencer la cérémonie, l'Empereur & le Lama érant assis à leurs places, un des principaux Imans, s'approcha de l'Autel, & s'y étant incliné profondément prit avec respect le Livre de l'Alcoran enveloppé comme il étoit, & le porta à son front. Il le remit entre les mains du Lama. Celui-ci. s'étant levé de son siège, monta au trône de l'Empereur, & lui présenta le Livre développé & ouvert. L'Empereurs'étant levé, firune profonde inclination au rouleau, le fit Partie I.

toucher à son front, & mit la mami dessus en faisant serment que la guerre qu'il alloit entreprendre, n'étoit que pour la gloire de Dieu, & la propagation de la foi Musulmane. L'Etendart lui fut porté avec la même cérémonie; il le déploya, & l'ayant élevé fort haut, il le remit entre les mains d'un Emir destiné à le porter pendant la guerre. Tous les instrumens firent entendre une simphonie militaire & toute l'armée redoubla plusieurs fois le grand cri Alla Eiber, c'est-à-dire, O Dieu grand. L'Emir à la vûe de toute l'armée alla le planter sur une montagne, où il demeura tout le jour. A' la fin de la cérémonie l'Empereur fit un festin superbe à toute sa Cour & fit régaler ses soldats. Telle fut l'espece de déclaration de guerre des Tartares contre les Géorgiens.

DE TAMERLAN, LIV. III. 187 Dès le lendemain l'armée se mit en marche pour passer les montagnes. Elles font une partie de cette chaîne immense qui sépare l'Asie en deux parts, & qu'on appelle tantôt Immaüs, tantôt Taurus & tantôt Caucase, suivant les différens lieux qu'elles occupent par des circuits & des circonvallations sans nombre. Elles font très-difficiles à passer en toute saison. La rigueur du froid qui étoit alors extraordinaire en rendoit encore le trajet plus difficile. Les neiges qui étoient tombées en abondance avoient été durcies par le froid. On n'y remarquoit ni senrier ni vestiges, que ceux que les betes fauvages y faifoient. Les chevaux avoient de la peine à se sourenir sur la neige glissante, & tomboient souvent dans des creux qu'on ne pouvoit appercevoir. L'armée fit

j:

ľ

fυ

rre

ns.

Qij

ainsi trois jours de marche avec toutes les satigues & toutes les incommodités imaginables, sans trouver une seule habitation. Le quatriéme jour on parvint à un village de deux ou trois cens seux, nommé Kiton. Les habitans avoient pris la suite, & laissé leurs maisons désertes.

Ces logemens, plûtôt cavernes que maisons, sont creusés en terre. A peine le toît arrive t'il au sommet de la campagne. Elles n'ont en haut qu'une ouverture percée au milieu. C'est par ce trou que la lumiere entre, & que la sumée fort. Pendage l'hyver, la neige qui tombe toujours avec abondance sur ces montagnes, couvre tellement ces villages qu'on ne les reconnoit que par les tuyaux des cheminées, que ces Habitans souterrains ont toujours soin de tenir ouverts, asin de n'être pas étous-

fés. Ces maisons, quoiqu'incommodes en apparence, ont cependant leurs avantages. Elles sont fort chaudes pendant l'hyver, & fort fraîches durant l'été.

L'armée Tartare commençoit à manquer de vivres, qu'elle avoit compté de trouver dans le pays ennemi. Si les Georgiens avoient eu la précaution de faire le dégât aux environs, ils auroient réduit les Tartares à une grande extrêmité; mais ces Montagnards au lieu de brûler leurs provisions, s'étoient contentés de les enfouir en terre. La necessité ouvre l'esprit. Les Tartares ne trouvant d'abord rien dans ces villages, fouillerent en divers endroits, & trouverent les magasins mal cachés. Il y avoit une quantité de gom, qui fut pour eux une découverte précieuse.

Le gom est une espece de miller fort commun dans toute la Georgie & la Colchide. On le jerre dans un trou fait avec un bâton ou même avec le doigt. Le grain produit un tuyau de dix ou douze pieds de haut & gros comme le pouce. Il se charge à l'extrêmité d'un épi long comme la paume de la main & garni de sept ou huit cens grains gros comme de la coriandre. Les habitans le pilent quand il est sec, le font bouillir, & l'ayant réduit en pâte, en composent une espece de pain plat comme une galette. C'est le feul dont les Georgiens, les Mingreliens, & tous les peuples de la Colchide usent pour leur nourriture.

Les Tartares s'étant reposés un jour, continuerent leur marche & s'avancerent vers Tessis. Plus on s'approchoit de cette ville, & plus le

pays devenoit découvert, habité & moins âpre. A la descente de ces haures montagnes, ils trouverent un pays assez agréable, coupé de quantité de petites plaines, & arrosé de plusieurs rivieres: ensin après huit ou dix jours de marche, ils se trouverent à la vûe de la capitale de la Georgie.

La ville de Tessis, sans être extrêmement grande, est fort agréable. Elle est bâtie au pied d'une montagne dont le sleuve Kur lave le pied du côté de l'Orient. Il y avoit alors huit ou dix Eglises du rit Grec & une Cathédrale, nommée l'Eglise de Sion, auprès de laquelle étoit la demeure de l'Evêque. Le Roi de Georgie s'appelloit Malek Hippocrate, & faisoit son séjour dans cette ville. Il y avoit une Forteresse, une place d'armes, & quantité de

Bazars & de Caravanserais. Tessis avoit déja éprouvé deux sois la force des armes Tartares. L'une par Acbouga l'an 850. & l'autre par un Roi de Carisme.

Tamerlan étant arrivé auprès de la ville, fit camper son armée. Il envoya dès le soir même un Officier & un Trompette au Roi Hippocrate, pour le sommer de rendre la ville, & d'embrasser la loi de Mahomet, sans quoi il le menaçoit d'user à l'égard du Prince & des Sujers les plus excessives rigueurs. Le Prince de Georgie n'étoit pas accoutumé à de pareilles menaces. Il répondit fiérement qu'il ne trahiroit ni sa Religion, ni son devoir, & qu'il espéroit faire repentir Tamerlan d'avoir attaqué sans sujet un Souverain qui n'avoit jamais eu rien à démêler avec lui. Tamerlan qui s'attendoit à DE TAMER LAN, LIV. III. 193 une réponse vigoureuse, se prépara à un siège dans les formes. Les Georgiens braves & guerriers, faisoient des sorties continuelles sur les Tartares. Ils ruinoient leurs travaux, mettoient le seu à leurs machines, & combloient leurs tranchées.

Le Conquérant qui voyoit que le siége tiroit en longueur, & que la rigueur du froid lui faisoit perdre quantité de soldats & de chevaux, s'avisa d'un expédient qui lui réussit. Il fit ramasser une quantité de pommes de pins, les fit creuser par dedans, & remplir les vuides de quantité de matieres combustibles, telles que du souffre, de la poix & des étouppes. Il avoit disposé plusieurs tours de bois fort élevées au-dessus des murailles de la ville, & qui donnoient dans l'intérieur. Il y fit dresser des machines qui jettoient ces Partie I.

espéces de grenades ausquelles on mettoit le feu. Comme la plûpart des maisons de Testis n'étoient que de bois, le feu y prit bientôt de toutes parts, & se communiqua aux quartiers les plus voisins. Les Habitans qui voyoient leurs maisons en seu, accouroient pour l'éteindre. Presque tous abandonnerent enfin leurs murs pour arrêter l'incendie. Tamerlan attendoit ce tems-là pour donner un assaut général. Si-tôt qu'il s'apperçut de l'embarras & de la confusion que l'embrasement causoit dans la ville, il la fit attaquer de toutes parts. Les Tartares monterent à l'assaut avec leur fureur ordinaire. Les Georgiens assaillis d'un côté par le fer & de l'autre par le feu perdirent courage. Ainsi les Tartares se rendirent maîtres de la ville, & sous le prétexte de la Reli-

DE TAMERLAN, LIV. III. 193 gion, ils exercerent les barbaries les plus indignes de l'humanité. Il y périt plus de cinquante mille hommes. Malek Hippocrate fut pris dans fon palais où il s'étoit refugié; il fut chargé de chaînes & mis fous une garde sûre. Il y eut à ce sujet de grandes persécutions dans toute la Georgie & les autres pays Chrétiens du voisinage: plusieurs souffrirent des tourmens & furent mis à mort pour ne pas vouloir renoncer à leur Religion. Après la prise de Teslis, Tamerlan envoya plusieurs détachemens dans les différentes Provinces de la Georgie où ils firent le ravage. Telle étoit la méthode, que Tamerlan suivit presque toujours dans le cours de ses conquêres. Il marchoit d'abord à la capitale du pays; & lorfqu'il l'avoit soumise, il envoyoit ses Lieutenans faire le dégât aux envi-Rij rons.

## 196 Histoire

Il sembloit que le Caucase dût servir de barriere aux conquêtes de l'Empereur Mogol. Les fatigues que son armée avoit souffertes dans les passages des montagnes de Georgie n'étoient rien en comparaison de celles qu'il falloit essuyer pour passer celle-ci, une des plus âpres du monde; mais les difficultés, au lieu d'effrayer Tamerlan, ne faifoient qu'augmenter son courage, & que piquer son ambition. Il s'étoit mis en tête d'exterminer tous les pays Chrétiens qui sont depuis la mer Caspienne jusqu'à l'embouchure du Phase. A peine fut-il maître de la Georgie, qu'il se mit en disposirion de passer dans la Colchide, qui n'en est séparée que par le mont Caucase.

Cette montagne si fameuse est la même que les Orientaux appellent

DE TAMERLAN, LIV. III. 197 le Mont Albutz; elle commence à l'embouchure du Phase près de la mer Noire, & continue par plusieurs circuits vers la mer Caspienne, changeant de nom en différens en droits. Son sommet est extrêmement haut, fort escarpé & presque toujours couvert de neige. On ne peut y marcher qu'en s'attachant sous les pieds des especes de raquettes qui empêchent qu'on n'enfonce dans les neiges. Le Caucase est large, coupé de vallons & semé de collines habitables où il y a quantité de vignobles & de campagnes de gom. Il contient dans son enceinte non seulement plusieurs villes, mais même des Royaumes entiers. C'est-làque l'on trouve la Colchide si renommée par les fureurs de Medée, & par les entreprises des Argonautes. Ce pays est divisé en plusieurs Rüi

Royaumes. On y trouve la Mingrelie, qui est la Colchide proprement dite, l'Immirette qui est l'Iberie des Anciens, les Royaumes de Guriel & de Kaket.

L'armée Tartare traversa le Caucase avec assez de peine, mais cependant sans aucun accident. Le Roi des Iberes ne se sentit pas assez fort pour résister à une armée victorieuse; il vint en personne trouver Tamerlan avec toutes fortes de vivres & de provisions pour son armée. Il fut assez bien reçu. La Mingrelie en se défendant mieux, ne sit que differer son esclavage, & qu'augmenter ses malheurs. L'armée Tartare mit tout le pays au pillage, & coupa les vignes qui font une des principales richesses du pays. On ravagea les campagnes remplies de gom, dont tout le peuple fait sa nour-

DETAMERLAN, LIV. III. 199: riture ordinaire. Il y avoit peu de villes dans ces petits Royaumes. Le peuple demeure dans de grosses bourgades qui ne sont fermées que par des palissades. Les nobles & les Oznaours, qui sont les Seigneurs du pays font leur séjour dans les châteaux, qui sont presque tous situés fur des pointes de rochers, & dans, des lieux de difficile accès. La Mingrelie est pauvre, & les Peuples y font misérables. Tamerlan ne jugea: pas à propos de s'amuser à tous ces petits châteaux, qui lui auroient confumé beaucoup de tems sans lui procurer aucun avantage considérable. Content d'avoir ravagé la Mingrelie, l'Iberie & le Royaume de Kaket, il poussa sa marche jusqu'à Berdaa.

On prétend que c'est l'ancienne Themiscire, où regnoit Talestris R iiij

Reine des Amazones au tems d'Alexandre le Grand. Son Histoire, quoiqu'apparemment fabuleuse, n'est pas inconnue aux Peuples de l'Orient. Ils appellent cette Reine Cardasa, & prétendent qu'elle vainquit les peuples du Royaume de Kaket. Tamerlan s'informa de ce que la tradition pouvoit avoir conservé touchant ces Femmes guerrieres, & s'il étoit vrai qu'il y eut eu autrefois une nation telle que les Historiens nous l'ont décrite. Dans les réponses qu'on lui en sit, il ne trouva pas lieu de contenter sa curiolité. Sa valeur eut encore moins d'exercice. A la place de ces prétendues Heroïnes, il ne trouva que des Peuples assez lâches, & qui se Soumirent à lui presque sans résistan-.ce; ainsi maître de tous les pays qui sont aux environs du Caucase, il raDETAMERLAN, LIV. III. 201 mena son armée à Nacchivan.

Ce Monarque y avoit laissé une partie de son Haram; c'est ainsi que les Orientaux appellent leur Serrail. C'est la coutume des Tartares de mener avec eux leurs femmes. Comme ces Peuples sont presque toujours ambulans, ce n'est pas une affaire pour eux, que de conduire tout l'attirail de leur ménage. Ils ont pour cela des especes de cages qui font proprement tapissées par le dedans, & couvertes par dehors d'un drap rouge avec une petite fenêtre fermée par une jalousie. Les femmes sont assifes dans ces niches que l'on charge sur un chameau; telle est leur voiture ordinaire pour les voyages.

L'Empereur étant à Nacchivan y trouva une grosse cour. L'Imperatrice Seraï Mulc Canum y avoit

amené les Princes Mirza Charoc & Calil Sultan ses enfans. Les Députés de toutes les Provinces conqui-. fes y attendoient le Can pour le feliciter sur ses nouvelles victoires. Les Rois de Guilan & de Chirvan y étoient venus en personne pour rendre leurs hommages au Monarque Tartare. Le Guilan est un petit Royaume au Midi de la mer Cafpienne. C'étoit un démembrement de l'ancienne Monarchie des Perses. Le Chirvan est une Province d'Arménie, à l'Orient de la mer Caspienne, dont la capitale est Chamaki. C'est la coutume chez les Orientaux de ne se présenter jamais devant le Souverain que les présens à la main. Les Tartares y ajoutent de plus que ces présens doivent être toujours composés de neuf pieces. Le Prince de Chirvan fit en cette

DE TAMERLAN, LIV. III. 203 occasion une galanterie, ou une basfesse, comme on voudra l'appeller, qui plût beaucoup au Conquérant Mogol. Entre plusieurs dons qu'il lui offrit, il y avoit huit esclaves. L'Officier qui avoit soin de recevoir & d'enregistrer les présens, demanda hautement au Prince de Chirvan où étoit l'esclave qui devoit composer la neuviéme piece. Ce Prince répondit que c'étoit lui-même, & se préfenta parmi ces captifs pour remplir le nombre. Cette flaterie plur beaucoup à l'orgueilleux Tamerlan. Il combla ce Prince d'honneurs, & lui rendit le Royaume de Chirvan, dont il lui fit expedier les Patentes scellées du sceau impérial.

L'orage après avoir grondé longtems autour de la Perse, y éclata enfin d'une maniere terrible. Tamerlan au retour de son expédition, de la Colchide étoit descendu dans l'Arménie intérieure. Les fortes villes d'Elat & d'Ererum aussi-bien que tout le pays des environs connu aujourd'hui sous le nom de Curdistan avoient subi le joug. Comme l'armée Tartare rodoit sur les frontieres de la Perse, Tamerlan sut surpris de ne voir aucune ambassade de la part du jeune Monarque qui y regnoit. C'étoit le Sultan Elabeddin. qui avoit succedé à son pere Sultan Gelaseddin. Tamerlan regardoit le jeune Roi comme son pupille depuis la lettre de son pere qui le lui avoit si affectueusement recommandé en mourant. Il envoya donc un Emir à la Cour de Perse, pour inviter Elabeddin à profiter du voisinage par une entrevûe qui serviroit à entretenir l'alliance & la correfpondance entre les deux Cours. Le

DE TAMERLAN, LIV. III. 205 jeune Roi de Perse mal conseillé, loin de répondre à cette invitation, comme il le devoit, sit arrêter le Député de l'Empereur Tartare, & le retint en prison.

Il n'en falloit pas tant pour allumer la colere du Prince du monde le plus superbe. La conquête de la Perse fut résolue. L'armée Tarrare se trouvoit alors proche de Van lac célébre dans la haute Arménie. Il est environ à trois journées de la ville d'Irivan. Les Persans l'appellent le lac Doux, par la qualité de fon eau qui est assez douce. Il a vingtcinq lieues de tour, & est fort profond. Il y a quantité de poissons trèsdélicats, entr'autres des carpes & des truites d'une beauté extraordinaire. Le fleuve Zengui sort de ce lac;& après avoir traversé une partie de l'Armenie, il s'unit avec l'Araxe

# 206 Histoire

dans la mer Caspienne, où ils se vont jetter tous deux ensemble.

Cara Mehemed Prince des Turcomans étoir maître du lac de Van aussi-bien que de la ville d'Irivan ou Erivan & des territoires aux environs de la haute Armenie, que l'on nommoit alors Turcomanie. Les Turcomans étoient originaires des environs des Palus Meotides & des montagnes de Circassie; ils s'étoient joints aux autres Tartares sous le regne des enfans de Genghiscan, & s'étoient emparés d'une partie de l'Armenie. Cara Mehemed est fameux dans l'Histoire Tartare, comme ayant été chef de la faction appellé du Belier noir, opposée à une autre faction puissante appellée du Belier blanc, qui reconnoissoit Tamerlan pour chef. Ces deux factions furent long-tems ennemies, & se baIancerent mutuellement dans la Perfe où elles avoient alternativement l'avantage l'une sur l'autre, jusqu'à ce qu'Usum Cassan qui descendoit de Tamerlan, tua le Roi Schah Gehan (appellé mal-à-propos Jooncha dans l'Histoire) & extermina toute la faction du Belier noir.

Les environs du lac de Van étoient remplis de Châteaux & de Forts qui appartenoient aux Turcomans. L'Empereur Tartare en détruisit une partie, & s'avança à Irivan. Cette ville est située à trois journées du lac. Si on en croit les Arméniens, c'est la plus ancienne Peuplade du monde; car ils prétendent que Noé & toute sa famille y habiterent après le Déluge, dès qu'ils surent descendus de la montagne où l'Arche s'étoit arrêtée. Plusieurs veulent qu'Irivan soit la Ter-

va de Ptolomée; d'autres prétendent que c'est la fameuse Artaxate ville royale & capitale d'Arménie. Il ne paroît pas qu'elle soit si ancienne, & tout cela n'est sondé que sur des traditions peu éclaircies.

Les Tartares sont peu curieux & fort ignorans; mais Tamerlan avoit l'esprit cultivé; il aimoit les sciences & les arts, & s'entretenoit presque tous les jours avec des Sçavans qui le suivoient dans ses expéditions. En passant sur des ruines considérables, qui paroissoient être des restes d'une grande ville, il s'informoir de ce que ce pouvoit être. On lui dit qu'il y avoit apparence que c'étoit celle d'Artaxate, que les Arméniens confondent mal-à-propos avec Irivan. Il remarqua entr'autres monumens la façade d'un palais affez bien conservée, & sur-tout quatre rangs de colonnes DE TAMERLAN, Liv. III. 209. colonnes de marbre noir, si grosses, que trois hommes avoient peine à en embrasser une seule. On y apper-; cevoit encore quelques restes d'appartemens d'une grande beauté. On lui dit que c'étoient-là les restes du Palais de Tiridate ancien Roi d'Arménie.

La ville d'Irivan est fort grande, mais sans désense. Elle est située dans une plaine entourée de montagnes de toutes parts. Deux sleuves coulent à côté, le Zengui au Nord-Ouest, & le Gueuvri au Sud-Ouest. Cara Mehemed n'avoit pas jugé à propos d'attendre les Tartares dans Irivan; il en étoit sorti pour se résugier dans un de ses plus sorts Châteaux. La ville se rendit & paya une somme considérable pour le rachat de la vie & du pillage.

Après quelque tems de séjour Partie I.

pendant lequel les divers détachemens de l'armée firent le dégât dans les Châteaux d'alentour, Tameslant se remit en marche. Toute l'armée se rendit dans la plaine de Cosqueïrou; on dit que c'est celle où se donna la baraille entre Lucullus & Mitridate, & que la défaire de Crassus a encore rendue plus célébre dans l'Histoire Romaine. Là Tamerlan fit un gros détachement de son avant-garde; il y joignit le bagage. Ce détachement étoir commandé par le Mirza Miran Chah. L'Emir Seifeddin & le Cheic Behades eurent le soin de la conduite du bagage. L'Empereur ordonna à ce détachement de prendre du côté de Rey, tandis qu'il marcheroit avec le gros de l'armée du côté de Schiras.

Rey étoit une des plus grandes villes de l'Asie; & si l'on en croit la

DE TAMERLAN, LIV. III. 211 tradition des Persans, une des plus anciennes du monde, ayant été fondée, selon eux, par Chus petit-fils de Noé. Cette ville avoit été extrêmement florissante du tems des Califes. Le nombre de ses habitans étoit presqu'infini, & on la comparoit pour ce sujet à Babylone. Elle étoit bien déchue de sa premiere splendeur depuis l'extinction du Ca-· lifat. Elle avoit été déja prise par les Princes Tartares du tems d'Halacon Can, petit-fils de Genghiscan. Cette grande ville se soumit presque fans défense au nouveau Conquérant.

Ce Prince de son côté se trouva bientôt à la vûe d'Ispahan. Quoique cette ville ne sût pas encore capitale de la Perse, ne l'étant devenue que depuis Abas le Grand, elle étoit déja néanmoins une des plus con-Sii

sidérables de la Monarchie Persane. Son enceinte est immense, non seulement par le grand nombre de maifons, de Palais, de Caravanseras, de Mosquées, de Bazais & de Meydans, mais encore par le nombre infini de jardins qui y sont enfermés, & dont les arbres s'élevant fort haut, la font de loin regarder comme une forêt. Cette ville est bâtie le long du fleuve de Zenderoud, sur lequel il y a trois magnifiques ponts. Ce fleuve se précipite sous terre entre Ispahan & la ville de Kirman où il reparoît, & va se jetter dans la mer des Indes. Il y avoit à Ispahan plus de huit cens mille ames avant sa prise par Tamerlan.

Seid Muzaffer Carschi oncle maternel du Roi Elabeddin, étoit Gouverneur de cette ville pour son neveu. A peine l'armée Tartare eut-

DE TAMERLAN, LIV. III. 213 elle campé à la vûe d'Ispahan, que ce Prince en sortit, accompagné de tous les Seigneurs, Cherifs, Docteurs de la Loi, & autres principaux habitans de la ville. Il se rendit au camp impérial; & après avoir fait hommage à Tamerlan, il implora sa clémence, & pria qu'on épargnât la ville & les habitans. Ce Prince fut bien reçu; on lui rendit tous les honneurs convenables à fon rang. Dès le lendemain l'armée Tartare se rendit maîtresse de toutes les avenues de la ville. Tamerlan y entra en triomphe, & se retira au fort de Tabarno la principale citadelle d'Ispahan.

Il ne demeura qu'un jour dans cette grande ville, dont il donna le Gouvernement à Arcout-Mur un de ses Emirs. Il retourna le lendemain dans son camp. Les principaux

de la ville reçurent ordre de s'y rendre pour convenir de la somme qu'elle devoit payer pour le rachat du pillage & de la vie des habitans. Ils obéirent. On fit une taxe, dont la répartition fut faite par les anciens de la ville. Ils demanderent même que l'Empereur nommât des Commissaires pour percevoir les deniers que les Collecteurs leveroient suivant l'imposition. Les Quarriers furent partagés entre les Emirs. Il fut ordonné que chaque Emir nommeroit un Commissaire pour son Quartier, & que ces Commissaires remettroient les fommes refpectives entre les mains de Nour-Berlas, & de Mehemed Sultan nommés pour Receveurs généraux de ces sommes dont ils seroient comptables au tréfor Impérial. Les principaux de la ville furent retenus au camp pour DE TAMERIAN, Liv. III. 215 ôrages, jusqu'à l'entier recouvrement des sommes imposées.

Certe levée se sit d'abord assez paisiblement; mais il étoit difficile que des Vainqueurs aussi insolens que les Tartares ne fissent aucune insulte aux Persans, ou que ceux-ci fussent assez patiens pour les souffrir fans murmure & fans indignation. If feroit difficile d'assigner au vrai la cause de l'étrange carastrophe qui fucceda à une tranquillité si apparente. Les Tartares ont accusé les Perses, comme s'ils avoient voulu exciter une sédition, & se soulever contre leurs Vainqueurs. Les Perses de leur côté ont prétendu que les Tartares n'avoient cherché qu'un vain prétexte pour exercer leurs cruaurés ordinaires, sur ceux mêmes qui se soumettoient le plus volontairement. Tel étoit en effet le carac-

# 216 Histoire

tere des Tartares. Nous en avons vû ci-dessus de funestes exemplesqui ne se renouvelleront que trop dans la suite.

Quoiqu'il en soit, ce fut pendant la nuit que la querelle s'échauffa. Onprétend qu'un Forgeron s'en alla battre le tambour dans la ville, & mit en peu de tems la populace fous les armes. Les Commissaires furent égorgés, à la reserve de quelques-uns que des habitans plus moderés, & qui prévoyoient les conséquences, cacherent dans leurs maifons. Il se trouva en même-tems dans la ville quantité de foldats qui avoient eû permission d'y aller pour leurs affaires particulieres. Ils furent enveloppés dans le massacre. Il y en eut environ trois mille de tués. Les Revoltés encouragés par ce succès, marcherent tout de suite. contre

DE TAMERLAN, LIV. III. 217 contre les Tartares qui étoient en garnison, soit à la garde despostes, foit en d'autres lieux de la ville. Ils les massacrétent; & ayant fermé les portes de leut ville, ils se crutent affez forts pour la défendreus so La nouvelle de cette révolte ayant été portée au camp, l'Emperear Taytare entra en dureur. Il fit wenir en la présence le Prince Muzafer & les ôtages de la ville. Il leur reprocha en termes les plus durs la prétendne perfidie de leurs Concimyens: Ceux-ci qui n'y avoient certainement aucune part, ne purent lui répondre que par leurs larmes. Ils lui représenterent cependant que cette émeute n'étoit le crime que de la populace, poussée sans doute, à l'extrémité par l'indiscrétion des Commissaires ou par l'insolence des Partie I.

foldats qu'on n'avoit pas eû assez de soin de contenir. Ces représentations surent peu goûtées. Le plus fort montra au plus soible qu'il avoit tort, quoissail eût raison; tant est véritable ce mot sait pour les Conquérans: La raison du plus fort est toujours la meilleure.

Il fur résolu d'en tirer un châtiment exemplaire. On ordonna aux troupes de prendre les armes, & de marcher contre la ville.

Les habitans d'Ispahan qui au mouvement des troupes & au bruit des instrumens guerriers, virent qu'ils alloient être attaqués, se mirent sur la désensive, quoiqu'avec peu d'espérance, la ville étant mal fortissée & attaquée par des ennemis surieux dont le nom seul imprimoit depuis long-tems la terreur. En effet les

DE TAMERLAN, LIV. III. 219 Tartares, qui au mépris des Persans, joignoient l'animosité de la vengeance & l'espérance du butin, emporterent la ville dès le premier affaut. On peut s'imaginer quels furent les excès que commirent des Vainqueurs barbares d'inclination & animés par politique. Tamerlan dont la colere étoit terrible, avoit taxé à chaque Regiment le nombre des têtes ennemies qu'ils devoient lui apporter. On nomma même des Officiers du Divan pour être les Controlleurs & les Dépositaires de ces têtes. Cette cruauté parut étrange, même à plusieurs d'entre les Tartares, à cause de la Religion Musulmane qui étoit commune aux deux Nations. Quelques-uns après l'exécution s'aviserent d'acheter des têtes des Controlleurs nommés pour Tij

en faire le compte, tant l'action leur paroissoit cruelle. Ils les porterent à leurs Colonels, comme s'ils les eufsent coupées eux-mêmes. Ces têtes fe vendoient d'abord fort cher; mais le massacre ayant augmenté, elles se donnoient ensuite presque pour rien. On en compta plus de soixante & dix mille. Ce ne fut cependant rien en comparaison de ce qui périt dans la suite, parce qu'un très-grand nombre d'habitans ayant quitté la ville dès le moment qu'ils s'apperçurent qu'on alloit donner l'assaut, & s'étant enfui dans les montagnes, y périrent misérablement de froid & de diferre.

Parmi ceux qui furent enveloppés dans le massacre général, il y eut un fameux Docteur nommé Ismael Kemal, dont la destinée sur

DE TAMERLAN, LIV. III. 221 très-singuliere. Tamerlan qui aimoit & protégeoit les grands hommes, connoissoit ce Docteur sur sa réputation; & dans l'ordre qui fut donné pour l'assaut & pour le saccagement. de la ville, l'Empereur déclara qu'il vouloit qu'on épargnât la personne & la maison d'Ismael Kemal. Cet ordre ayant été sçu dans la ville, il y eut plusieurs personnes qui se servirent de ce nom pour éviter la mort. Un Colonel entr'autres avoit déja fauvé la vie à deux habitans fous la fauve-garde de ce nom. Un troisiéme étant tombé entre ses mains, & se disant encore Ismael Kemal, cet Officier ennuyé, & le prenant pour un imposteur, le masfacra. Celui-ci étoit cependant le véritable; ce qui fit dire aux Persans & aux Tartares, ce qui est vrai d'ail-

T iij

leurs en un sens, que la destinée des hommes est inévitable. Tamerlan à qui on rapporta cet évenement, en fut sort affligé. Il périt dans le sac d'Ispahan, tant par le glaive que par la misere, plus de deux cens mille hommes.

Fin du troisieme Livre.



# DETAMERLAN, LIV. IV. 223

# HISTOIRE

DE

# TAMERLAN.

# LIVRE QUATRIE'ME.

A plus grande partie du Royaume de Fars, qui appartenoit au Sultan Elabeddin, s'étoit foumise à Tamerlan. Schiras la capitale du Monarque Persan, où il faisoit son séjour, n'étoit pas en état de faire une longue résistance. Ce Prince en étoit sorti pour se retirer auprès du Roi Chamansour son cousin. Ainsi ceme ville se rendit aux Tartares, & l'Empereur se mettoit en devoir de Tiui

## 224 · HISTOIRE:

pousser ses conquêtes plus avant dans la Perse, lorsqu'il apprit des nouvelles qui l'obligerent à retourner à Samarcande.

Tocamich Cance Souverain des Russes dont nous avons décrit les avantures au commencement de cette Histoire, après avoit poussé ses conquêtes bien avant dans la Tartarie, après avoir défait en plusieurs combats les fils d'Orquican, se vosoit maître de tous les vastes pays qui sont aux environs du Tanaïs, du Volga, de Lozac & du Tic. Il étoit maîme du pays des Getes. Les Sibériens, les Samoïedes & les Ossiaques lui obéifsoient. Il avoit forcé les Calmuts & les Circalles & ayant poussé jusqu'au-delà du Bosphore Cimmerien, il avoit soumis tous les habitans de la Chersonese Taurique, connue aujourd'hui sous le nom de Tartares de Crim. Il étoit redevable d'une partie de cette haute fortune à Tamerlan, qui, comme nous avons vû, s'étoit opiniâtré à le soutenir, malgré les malheurs dont la fortune n'avoit cessé de l'accabler dans les commencemens.

Tocatmich n'avoit conservé de gratitude pour son biensaicteur, qu'autant qu'il avoit cru avoir besoin de son secours. La fortune lui sit oublier peu à peu tout ce qu'il devoit à la reconnoissance. Maître des immenses pays dont nous venons de saire mention, & peut-être jaloux de la gloire de Tamerlan, il avoit entrepris depuis quelques années de porter ses armes dans les parties les plus méridionales de l'Asie. Il avoit pénétré dans la haute Arménie par les portes Caspiennes, & y avoit sait de grands dégâts avant les expé-

ditions de Tamerlan dans ces pays. Cet Empereur Mogol lui avoir envoyé des Députés à ce sujet, pour lui désendre de passer plus avant, & sur son resus il avoir envoyé une armée qui avoir obligé le Souverain des Russes à se retirer. Il n'en falloir pas tant pour rompre la bonne intelligence entre deux Monarques, dont l'ambition n'étoit guéres inférieure l'une à l'autre. L'un prétendoit que tout devoir plier devant lui, & l'autre se croyoit trop élevé pour obéir à personne.

Le Souverain de Russie dissimulant ses sentimens, attendit que Tamerlan sût engagé bien avant dans le pays ennemi, & lorsqu'il le vit occupé avec la plus grande partie de ses troupes dans la guerre de Georgie & de Perse, il parut avec une armée considérable sur les fron-

DE TAMERLAN, LIV. IV. 227 tiéres de la Transoxiane. L'Empereur y avoit laissé pour commander en son absence son perit-fils le Mirza Omarcheik, jeune Prince brave & prudent, qui sur la nouvelle de l'irruption des Russes avoit promprement levé des troupes, & s'étoit mis en marche pour aller au-devant d'eux. Ceux-ci avoient déja pris Saganac,& avoient assiégé inutilement Sabran, dont ils leverent le siège par la résistance vigoureuse d'Acbouga qui en étoit Gouverneur. Ils s'étoient répandus en divers lieux où ils faisoient le ravage jusqu'à Juclik, plaine à sept où huit lieues audelà du Jaxartes. Les troupes Zagataïennes, conduites par Omarcheik les rencontrerent dans cette plaine où il se donna une bataille entre les deux nations. Le Mirza y fit son devoir en brave général; mais s'étant

un peu trop avancé au milieu des ennemis, ses troupes l'ayant perdu de vûe, crurent qu'il étoit mort ou pris. Le courage leur manqua,& elles surent désaites par la mauvaise conduite & par la lâcheté des Emirs qui servoient de Lieutenans Généraux au Prince du Zagataï.

Cette victoire ouvrit la Transoxiane aux Russes. Ils s'attacherent
au siège de Bocara, qui les retint
long-tems, & qu'ils ne prirent point.
L'Empereur avoit été averti de tout
ce qui se passoit; & c'étoit cet évenement qui le rappelloit au cœur de
son Empire, vers lequel il s'achemina, après avoir mis ordre aux assaires de Perse, & donné un arrangement convenable à toutes ses conquêtes. Lorsqu'il su proche du Gihon, il apprit que les Russes, après
avoir sait beaucoup de dégât en

Transoxiane, s'étoient jettés sur le Carezem. Comme ils eurent avis de son arrivée, ils no l'attendirent pas; & contens de leurs ravages, ils se retirerent. Tamerlan passa dans le Carezem; & ayant appris que les habitans de Carisme avoient savorisé l'incursion des Russes, il sit entierement raser cette ville, & en transportatous les habitans à Samarcande.

A peine fut-il arrivé dans cette capitale, qu'il fit assembler un grand conseil de guerre où l'affaire de Juclik fut traitée avec la dernière sévérité. Il y sit comparoître tous les Emirs qui avoient fait les fonctions d'Officiers généraux dans cette journée sous le commandement du Prince Omarcheik. On les interrogea les uns après les autres sur les circonstances de ce combat si désavantageux aux Zagataïens. Plusieurs sur

rent convaincus d'avoir témoigné une lâcheté extraordinaire, & d'avoir par-là été les causes de la perte 'de la bataille. Il ordonna qu'on leur fît leur procès à la rigueur.

L'Emir Codgia Beyrat avoit été un des premiers Officiers généraux dans cette journée. Il fut condamné à avoir la barbe rafée; ce qui parmi les Orientaux est le plus grand affront qu'on puisse faire à un homme; on lui farda le visage avec de la ceruse & du vermillon; on lui mit un voile sur la tête comme aux femmes, & on le promena en cet équipage dans les rues de Samarcande. Les autres eurent des châtimens à proportion; au contraire la valeur du Prince Omarcheik fut recompensée par de nouvelles graces, aussi-bien que celle de l'Emir Kurché Malek, à qui on donna

DE TAMERLAN, LIV. 1V. 231' une Principauté, & que l'Empereur fit Tercan, dignité qui répond à celle des Chevaleries instituées par divers Princes, & qui donnoit de grands privileges avec des distinctions singulieres à ceux qui avoient l'honneur d'en être revêtus.

Samarcande occupé à réformer les désordres qui s'étoient glissés dans le Gouvernement pendant de si longues absences du Souverain. Au commencement de l'année 1389. il tint un Coroultai, c'est-à-dire, une Assemblée générale de la Nation. Quoique l'autorité arbitraire n'eût jamais été si despotique dans le Zagatai qu'elle le sut pendant le regne de Tamerlan, ce Monarque politique avoit cependant toujours grand soin de conserver à l'extérieur les coutumes de la Nation. Or c'en étoit

une fondamentale, d'assembler les Etats pour y résoudre à la pluralité des voix les affaires capitales. C'étoit-là que l'on prenoit les résolutions finales pour la guerre; qu'on déterminoit les fonds pour les dépenses, & qu'on faisoit la taxe générale de ce que chaque Horde devoit fournir soit en hommes, soit en provaisions pour l'armée.

Les Empereurs Tarrares ne donnoient aucune solde à leurs troupes.
Chaque Horde en conséquence du
Couroultai scavoit le nombre des
Cavaliers ou des Fantassins qu'elle
devoit sournir; c'étoit ordinairement
un Touman ou un corps de dix mille hommes. Chaque Touman étoit
divisé en Hezarès qui sont des Régimens, & chaque Herazès avoit
un nombre de Sedez ou de Compagnies. L'Empereur ne sournissoit
aux

DE TAMERLAN, LIV. IV. 233 aux troupes que la subsistance. La: folde n'étoit assignée que sur le pillage qu'elles pourroient faire. Elles n'en étoient pas plus mal, sur-tout avec Tamerlan fous lequel elles s'enrichirent prodigieusement par le butin de tout ce que l'Asse avoit de plus précieux. Le tems du service. des troupes étoit toujours fixé dans le Couroultaï; il étoit libre à l'Em-! pereur de déclarer combien de tems devoit durer l'expédition. Ce n'étoit pour l'ordinaire que pour une annéeou deux, mais quelquefois aussi pour davantage. Nous verrons le terme prolongé jusqu'à dix ans. Les Hordes vassales étoient tenues de se conformer là-dessus à la volonté de l'Empereur; & quiconque avant ce temslà auroit quitté l'armée, devoit être traité comme déserteur. Mais aussi lorsque le tems fixé étoit fini, il étoit Partie I.

# 234 HISTOIRE permis à chacun de retourner chez foi fans que le Prince pût en obliger aucun à rester davantage.

Le but de Tamerlan dans cette Assemblée sut de faire déterminer la guerre contre la Russie. Toutes les volontés de ce Prince étoient trop respectées pour être contredites. Quoique la guerre de Russie ne fût pas à beaucoup près si atrayante pour les Tartares que celle de Perfe, pays aussi riche & aussi abondant que la Russie étoit alors stérile & sauvage, cependant l'ingratitude de Tocatmich paroiffoit si noire, qu'on le regardoit comme un ennemi capital, de sorte que la Nation se sit un point d'honneur de se venger d'un Prince qui l'avoit si fort maltraitée, quoiqu'il lui eût les plus esfentielles obligations. On détermina donc avec plaisir la guerre & sa

DE TAMERÍAN, LIV. IV. 235 durée pour trois ans. Mon dessein n'est pas de suivre ici Tamerlan dans ce détail immense d'une guerre qui n'eut presque rien d'éclatant. La partie de Tartarie qui en fut le théâtre est encore aujourd'hui fort peu connue. Ce ne sont pour la plûpart que de valles déferts coupés d'épailses forêts, de hautes montagnes, de lacs, de marais, de rivieres dont nous prononçons mal·les noms, & qui ne chargeroient que fort inutilement la mémoire. Je crois que le Lecteur ne me Raura pas mauvais gré de couper court sur une infinité de petits évenemens peu intéressans, & de ne l'arrêter qu'à ce qui peut Pinstruire ou l'amuser.

La guerre ne peut pas se faire en Tartarie de la même maniere qu'on la fait dans les autres pays du monde. Comme il n'y a presque point V it

de villes ni de forteresses, il n'y a ni siéges ni attaques reglées. La plûpart des Nations Tartares partagées en Hordes habitent pêle-mêle dans le désert sans se sixer à aucun endroit. Ainsi comme on ne peut sçavoir précisément quel est le lieu de leurs habitations, les troupes ennemies sont obligées, d'erter à l'avanture, & d'aller à la quête les unes des autres. Le hasard ou les surprises sont les rencontres, & décident presque toujours du succès.

Tamerlan ayant donné le rendez-vous général de son armée à Cogende, ville sur le Jaxarres, en sit la revûe. Il eût été inutile pour les opérations de la campagne de la laisser en un seul corps. Le premier soin de l'Empereur sur de la partager. Il la divisa en plusieurs petites armées de dix-huit à vingt mille

DE TAMERLAN, LIV. IV. 237 hommes chacune. Il leur prescrivit à toutes la route qu'elles devoient tenir, & les Nations qu'elles pourroient attaquer, suivant à peu près les lieux vers lesquels les Tribus ennemies avoient coutume de roder. Le lieu du ralliement après les incursions étoir marqué à Julduz. C'est une campagne agréable coupée de ruisseaux où les pâturages sont en abondance, & si excellens, que les bestiaux les plus maigres s'y remettent & s'y engraissent en peu de tems. C'est le lieu que les Routiers de Moscovie à la Chine appellent Cyalis. Il est éloigné de Samarcande d'environ trente journées ordinaires de chemin, quoique les Caravannes y mettent presque toujours deux mois, les Caravannes ne faisant guéres que six lieues de chemin par jour l'un portant l'autre.

# 238 Histoire

Tous ces différens corps se mirent en campagne, & suivirent les routes qui leur avoient été marquées. Les unes allerent à l'Orient du côté du Camboular, les autres tirerent à l'Occident du côté du Turquestan, d'autres monterent au Nord jusqu'aulac de Kitai, d'autres enfin se répandirent en divers quartiers à droite & à gauche du Mogolistan. La plus grande difficulté de ces expéditions confife dans la farigue des marches Il faut continuellement doubler les montagnes, franchir des précipices, traverser des forêts, passer des rivieres & des lacs à la nage, se tirer des marécages & des fondrieres, tenir par-tout une route incertaine fur la foi des guides, ou suivant les airs de vent & la position conjecturale des lieux où l'on veutaller.

Le dessein de Tamerlan étoit de

DE TAMERLAN, LIV. IV. 239 châtier les Nations du Mogolistane qui obéissoient à Tocatmich Can, & de faire les représailles des incursions qu'elles avoient faites dans le Zagatai. C'est ce qu'executerent avec vigueur les divers détachemens que Tamerlan avoir commandés. A mesure qu'ils trouvoient quelque bourg ambulant de leurs ennemis, ils tomboient dessus à l'improviste, brûloient les tentes, massacroient les hommes, pilloient les troupeaux qui font l'unique richesse de ces peuples. Ils trouvoient ordinairement peu de rélistance : quelquefois cependant il falloit livrer des combats, où les affaillans plus forts en nombre, & plus aguerris, avoient toujours l'avantage. Lorsque chaque détachement avoit exécuté sa commission, & battu les pays qui lui avoient été désignés, on retournoit

au rendez-vous général, où chacun conduisoit les troupeaux & les autres dépouilles enlevées à l'ennemi. Ce fut en de semblables expéditions que se passerent les deux premieres années de cette guerre.

Tocatmich étoit cependant dans ses Etats de Russie, où il ne paroissoit pas qu'il se mît beaucoup en mouvement pour s'opposer à Tamerlan. Cependant fatigué par les remontrances de ses sujets & par les relations des rayages que les Zagataiens faisoient continuellement dans le Mogolistan, il résolut d'envoyer une Ambassade à Tamerlan. Les Ambassadeurs trouverent l'armée impériale campée à Carasuman où elle étoit retenue par les neiges & par la pluie.

L'Empereur leur donna audience publique dans son pavillon impérial qui

DE TAMERLAN, LIV. IV. 241' qui avoit été préparé pour cette cérémonie. Il étoit tendu par le dedans des plus riches piéces de brocard d'or & d'argent. Le Can étoit au fonds de la tente sur un trône d'or ayant la couronne en tête & le sceptre à la main, brillant des plus riches pierreries des Indes. Ses Emirs & tous les Seigneurs de sa Cour étoient rangés aux deux côtés du trône, & tout le long de la fale d'audience, dont le pavé étoit couvert des plus beaux tapis de Perse. Les Ambassadeurs du Souverain des Russes furent conduirs à l'Audience au travers d'une double haye des Gardes de l'Empereur. C'est la coutume chez les Tartares, que lorsque quelqu'un est admis à l'Audience du Souverain, si-tôt que la porte du pavillon impérial est ouverte, & qu'on a fait-le signal, les Partie I.

Ambassadeurs courent de toute leur force se jetter au pied du trône, & touchent plusieurs fois la terre de leur front, en témoignage du plus prosond respect.

Les Ambassadeurs de Tocatmich, après avoir observé cette cérémonie, s'étant relevés par ordre de l'Empereur, ils lui offrirent, suivant la coutume, leurs présens, qui consistoient en un Choncar & neuf chevaux d'une beauté & d'une vitesse extraordinaire. Le Choncar est un oyseau de proye, qui ne se présente qu'aux Souverains; il doit pour cela être orné d'un certain nombre de pierreries. C'est le symbole extérieur de l'hommage le plus respectueux. Les Tarrares de Crim en présentent un tous les ans au Grand-Seigneur. Tamerlan prit le Choncar sur le poing, comme une marque d'ac-

DE TAMERLAN, LIV. IV. 243 ceptation de l'hommage. Mais il ne traita pas les Ambassadeurs avec moins de hauteur. Ceux-ci exposérent le sujet de leur députation. Ils dirent qu'ils étoient envoyés pour témoigner à l'Empereur de la part de leur Maître le regret qu'il avoit de ce qui s'étoit passé; qu'il convenoit qu'il avoit tort d'avoir suivi les impressions d'un ressentiment particulier, qui auroit dû céder au souvenir des bienfaits essentiels qu'il avoit reçûs de Tamerlan; qu'il en avoit assez porté la peine par les ravages que les troupes de l'Empereur avoient fait dans ses Etats; & qu'ainsi il le supplioit de cesser les hostilités, lui promettant de lui être à l'avenir plus soumis, & d'aller même au-devant de rout ce qui pourroit lui faire plaisir, pour lui témoigner son respect & la reconnoisfance. Xij

Tamerlan écouta la harangue des 'Ambassadeurs avec fierté. Il leur répondit lui - même en ces termes: « Je n'ai jamais eu besoin de l'aminié ni de l'alliance de votre Maî-... tre. C'est lui qui est venu le premier » implorer mon assistance, & recou-» rir à ma protection. Il a trouvé à » ma Cour un asile contre le cour-» roux & contre la persécution de » son Souverain. J'ai fait plus; j'ai » époufé sa querelle. Je ne me suis pas contenté de lui fournir à plu-» sieurs reprises les secours néceso saires pour faire tête à son Souve-» rain. Je l'ai moi-même conduit à 🗫 la tête de mes troupes ; il en a coûmté le sang & la vie de mes suvo jets, pour forcer la fortune de lui -» être favorable. J'en suis venu à » bout. Je lui ai mis la couronne sur · la tête, & l'ai rendu supérieur à ses

DE TAMERLAN, LIV. IV. 245 - ennemis. J'ai fait enfin pour lui » plus que je n'aurois fait pour au-» cun de mes enfans. Je ne m'en fuis » vû payer que par la plus noire in-» gratitude. Lorsqu'il a cru se pou-» voir passer de moi, il a affecté de » me mépriser. Il a fait pis encore. » Il a tourné ses armes contre son » bienfaicteur; il m'a attaqué en per-» fide, & dans le tems que j'étois » occupé contre les ennemis de no-» tre Religion. A présent qu'il voit » mes armes victorieuses, & que je » suis en état de châtier son ingrati-» tude, il cherche à désarmer ma » colere. De pareils procédés ne » méritent guéres d'indulgence. Si » cependant son repentir est since-» re, je ne refuserai pas encore pour » cette fois d'entrer en accommo-» dement. Qu'il envoye Ali Be i son » premier Ministre à ma Cour; il

» négociera avec nos Emirs, & or » conclura ce qui sera juste & le plus » conforme à notre dignité. »

Le tems s'étoit un peu adouci, l'armée se remit en marche. On étoir à la mi-Mars. On entra dans un de ces vastes déserts dont la Tartarie est pleine. Il y avoit assez d'herbage pour les chevaux; mais la disette d'eau étoit extrême. On fut un mois entier à camper & à décamper dans cesplainesimmenses, où l'onne trouvoit par intervales que quelques marais dans lesquels les eaux du ciel se ramassent. C'étoit bien peu de chose pour une armée si nombreuse. Les chevaux fatigués par une si longue marche étoient presque réduits à l'extrêmité. On parvint enfin à une grosse riviere, où les hommes & les bestiaux trouverent abondamment de quoi se désalterer. On arriva jus-

DE TAMERLAN, LIV. IV. 247 qu'au pied d'une haute montagne qu'il falloit cotoyer; elle se nomme Courchec-Tac. Tamerlan eut la curiolité de monter jusqu'à son sommet. On découvroit de-là l'immense étendue de cette affreuse solitude. qu'on appelle le grand désert de Tartarie. Il y demeura tout le jour; & voulant laisser à la postérité un monument de son passage & de son. expédition, il ordonna aux foldats d'y transporter des pierres, & en: peu d'heures, il y fit construire un obelisque où l'on grava la date de l'an & du jour que ce Conquérant y avoit passé à la tête de son armée.

Un ennemi pour le moins aussi fâcheux que la soif, vint attaquer; l'armée dans sa marche. Ce sut la samine causée par la disette des provisions qui vinrent à manquer toutà-coup au milieu de ces horribles; X iiij

lieux. Il y avoit quatre mois qu'on étoit parti de Tazcum ou Tachkunt. On n'étoit cependant pas encore à la moitié de ces déserts; & de quelque côté qu'on eût tourné, à moins que de revenir sur ses pas, on auroit trouvé par-tout six à sept mois de chemin, sans apparence de rencontrer un seul homme ni aucune terre cultivée. La cherté & la disette devinrent extrêmes dans le camp. Un mouton s'y vendoit jusqu'à cent dinars copeghi, c'est-à-dire, jusqu'à près de huit cens livres de notre monnoye. La livre de farine s'y vendoit vingt & trente francs; encore n'en trouvoit-on pas pour de l'argent.

Tamerlan voyant cette disette, ordonna aux Commissaires des vivres de tenir la main aux distributions. On sir publier par tout le camp,

DE TAMERLAN, LIV. IV. 249 à son de trompe, défense sous peine de la vie à qui que ce fut, de faire cuire dans le camp ni pain ni viande, ni de faire aucune sorte de pârisserie, avec ordre de se contenter du seul Boulamasa; c'est une espece de Pilau, composé de ris ou de farine cuits avec de la viande & des herbages hachés & réduits en bouillie. Avec huit livres de ris ou de farine, on faisoit soixante plats de Boulamasa, dont un plat étoit la portion journaliere d'un foldat. Mais cette provision ayant enfin manqué, la plûpart des foldats ne trouvant plus de ressource dans les distributions, étoient obligés de courir incessamment dans le désert pour tâcher de trouver quelques œufs d'oiseaux & quelques reptiles qu'ils accommodoient du mieux qu'ils pouvoient avec ce qu'ils trouvoient d'herbes

bonnes à manger. Cela les soutint quelque tems; mais la mortalité commençoir à se mettre dans l'armée.

L'Empereur eut recours à la derniere ressource; c'étoit une chasse générale à la maniere des Tartares. On employe à cette chasse cinquante à soixante mille hommes, & quelquesfois davantage. Tamerlan en commanda pour celle-ci centcinquante mille. On forme de ces: foldats une ligne qui se replie en cercle, & qui enferme ainsi dans son enceinte un vaste pays. Ce cercle est d'abord fort lâche, afin que l'enceinte en soit plus grande. Lorsque le cercle est formé, il se resserre en s'approchant, & les hommes armés chassent chacun devant eux les bêtes qui s'y trouvent prises. Lorsque le trop grand nombre d'hommes.

DE TAMERLAN, LIV. IV. 2517 empêche le cercle de se serrer en s'approchant, l'excédant passe derriere, & y forme un autre cercle qui foutient le premier; les bêtes ainsipoussées & effrayées par les clameurs des foldats, se rassemblent peu-à-peu vers le centre, vers lequel le cercle devient toujours plus étroit. Les circonférences doublées & multipliées fermant toutes les ifsues, empêchent que le gibier ne puisse s'échapper. Enfin lorsque l'enceinte est resserrée jusqu'à une distance suffisante, l'Empereur y entre armé, & tue à coups de fléches ou de javelines les animaux qui lui plaisent. C'est-là sa part, que ses domestiques emportent à sa tente. Après lui les Officiers entrent dans l'enceinte, chacun suivant son rang, & tuent leur part de gibier, après quoi les foldats achevent pêle-mêle de

massacrer le reste. Il se trouva à cette chasse une quantité considérable de gibier de toutes les sortes comme daims, chevreuils, gazeles, cers communs, & une autre espece plus grande, que les Mogols appellent Candagaï. En sorte que l'abondance se remit dans le camp, & l'armée eut de quoi subsister pendant long-tems de ces viandes séchées & sumées.

L'armée Tartare étant pourvûe de vivres & en état de poursuivre sa route, Tamerlan en sit une revûe générale. Jusqu'alors il n'avoit eu que des nouvelles consuses de l'état de l'armée de son ennemi le Can de Russie; mais deux espions Russes ayant été surpris dans le camp Mogol, on apprit par eux que Tocatnich ne pensoit à rien moins qu'à la paix. Il avoit sait des levées extraordinaires dans tous ses Etats, & s'é-

toit mis en marche pour surprendre Tamerlan; mais comme il y avoit long-tems que ces Esclaves étoient partis, l'Empereur ne put sçavoir au juste de quel côté l'atmée des Russes avoit dirigé sa marche. Il résolut cependant de s'avancer toujours du côté du Volga, aux environs duquel les espions lui avoient dit que l'armée Russienne devoit s'assembler.

Suivant ce projet, il commanda un détachement de coureurs pour marcher au-devant de l'armée, & aller à la découverte. Ce corps étoit considérable & d'une extrême conséquence dans les circonstances présentes, où il s'agissoit de diriger la marche d'une armée nombreuse dans un pays perdu, & où cependant une fausse marche étoit capable de la ruiner entierement. Il falloir donc à ce détachement un chef dont la prudence fût éclairée & vigoureuse, puisque c'étoit de ses lumieres & de sa résolution que le salut de l'armée devoit dépendre en partie. L'Empereur nomma pour cet emploi le Mirza Mehemed Sultan, jeune Prince d'un grand mérite. Il lui donna pour adjoints quatre des principaux Emirs, gens sages & d'expérience, suivant le conseil desquels il devoit prendre les résolutions.

Cette avant-garde avoit marché deux jours, sans saire aucune découyerte, lorsque sur la sin du troisséme les Coureurs ayant suivi une espece de chemin frayé, trouverent un endroit où l'on avoit campé, & dans lequel on avoit sait quelques seux qui paroissoient récemment éteints. Le Mirza sit sçayoir cette

DE TAMERLAN, LIV. IV. 255 nouvelle à Tamerlan, qui ordonna fur le champ à des guides experts d'examiner de quel côté pouvoient s'être tournés ceux qui avoient allumé ces feux. Les Coureurs marcherent avec diligence jusqu'à une riviere nommée Toupal, qui se décharge dans le Tic, grand fleuve qui a son cours dans la Russie du Septentrion au Midi, & qui se jette dans la mer Caspienne. Ils arriverent alors à un lieu où il y avoit eu un campement bien plus considérable, puisqu'ils y compterent les marques de soixante & dix feux en divers endroits, sans cependant trouver personne.

Sur cette nouvelle Tamerlan marcha avec une extrême diligence; & étant arrivé à la riviere Toupal, il en trouva tous les passages gâtés par les Coureurs ennemis. Il les

fit raccommoder, & ayant passé la riviere, il rejoignit l'avant-garde. Divers détachemens erroient cependant à l'avanture dans le désert sans voir aucuns vestiges d'hommes, & sans pouvoir apprendre aucune nouvelle des ennemis. L'Empereur voyant le peu de succès de ses courses, fit venir le Cheic Daoud. C'éroit un Turcoman, homme de tête & de résolution, accoutumé à vivre dans ces déserts, & qui en sçavoit parfaitement toutes les issues & les détours. Il lui ordonna de faire quelques courses pour tâcher de prendre langue. Daoud obéit. Après deux jours & deux nuits de course, il apperçut quelques hameaux. Il se cacha avec sa troupe derriere une colline, & fur le foir il vit un Cavalier qui sortant d'entre ces hameaux, riroit de son côté. Il le prit, & l'envoya

DETAMERLAN, LIV. IV. 257 voya à l'Empereur. On demanda à ce prisonnier des nouvelles du Can de Russie; il dit qu'il n'en avoit aucune, mais que dix Cavaliers inconnus, armés de cuirasses, étoient venus à son hameau il y avoit deux jours, & qu'ils se retiroient dans un bois peu éloigné du hameau. Tamerlan commanda un Emir avec soixante hommes pour aller battre ce bois & enlever les dix Cavaliers, ce qui fut fait après un petit combat où quelques-uns furent tués. C'étoient des Coureurs de l'armée des Kusses. L'on apprit par eux des nouvelles certaines de leur marche, suivant lesquelles l'armée Mogole décampa.

Après quelques jours de marche à travers des lacs & des marécages, Tamerlan arriva au fleuve du Tic. Les prisonniers interrogés sur les Partie I.

passages de cette riviere, indiquerent trois gués. Tamerlan se doutant que ces passages étoient gardés, ne voulut point les tenter. Il résolut que toute l'armée passeroit à la nage dans le lieu même où elle étoit. La riviere y étoit profonde; mais les chevaux Tartares accoutumés à cette manœuvre, ne s'effrayent point du danger. Les Cavaliers passent hardiment fur leurs chevaux, & les fantassins se tiennent à la queue de ces mêmes chevaux qui les tirent en nageant. L'armée fut cependant deux jours à passer; tant elle étoit nombreuse: Tamerlan avoit eû raifon de ne pas tenter le passage par les gués qu'on lui avoit indiqués. Tocatmich y avoit dressé des embuscades que son imprudence & la prudence de Tamerlan rendirent inutiles.

de Tamerlan, Liv. IV. 259

Six jours après, l'armée Mogole arriva au fleuve Semmour qui se décharge dans le Tic. Là les Coureurs commencerent à prendre une connoissance exacte de la marche des ennemis dont ils entendirent les cris. On en donna avis à l'Empereur, ce qui sur encore consirmé par un prisonnier que Mehemet Sultan envoya à Tamerlan. Il sçut par ce prisonnier qu'il y avoit eu là un grand nombre de Hordes assemblées; mais que sur l'avis de son arrivée, tout s'étoit ensui pour se rendre au gros de l'armée Russienne.

Tamerlan sur ces nouvelles précises marcha avec précaution. Il parvint jusqu'à un grand sleuve, nommé Jaic, qui court du Nord au Sud, pour aboutir à la mer Caspienne. Il y avoit un pont abandonné par les ennemis. L'Empereur s'en saisit. Il

y fit passer l'avant-garde & le corps de bataille. Les deux aîles traverserent le fleuve à la nage. On prit encore quelques Coureurs ennemis, de qui l'on apprit que Tocatmich étoit campé auprès de Kerc Gueul, lac entre le Jaïc & le Volga. L'armée Mogole cominua sa marche. Il y avoit déja six mois qu'elle étoit en route, avançant toujours du côté du Nord. Elle se trouva enfin se proche du Pole, que le soir avant que le soleil parût entierement couché, l'on voyoit paroître au Levant les premiers traits de l'aurore; circonstance singuliere pour l'armée Mahometane, parce que les rites de la Religion défendoient en pareil cas de faire la priere du foir.

Quelques jours après les Coureurs des deux armées se rencontrerent. Il y eut un combat où les

DE TAMERLAN, LIV. IV. 261 Russes eurent l'avantage; mais Tocatmich, au lieu d'avancer, sembloit vouloir prendre le parti d'attirer son ennemi encore plus avant; il comptoit avec assez de fondement, que ces marches excessives & continuelles ruineroient à la fin cette armée. Tamerlan qui pénétroit depuis longtems ses vûes, mais qui avoit résolu de ne pas en avoir le démenti, détacha le Mirza Omarcheic avec vingt mille chevaux. Il lui ordonna de joindre les Russes, & d'engager le combat. Cette démarche eut son effet. Les deux armées se trouverent enfin en présence, & l'on se prépara de part & d'autre à une action générale.

On étoit alors au commence-An 1391, ment de Juillet de l'année 1391, où les jours par-tout ailleurs plus longs dans leur durée, le sont excessive-

ment dans des lieux si voisins du Pole. A peine l'aurore eut-elle paru, que Tamerlan rangea son armée en bataille. Il la partagea en sept corps suivant une idée d'astronomie cabalistique dont il étoit fort entêté. De ces sept corps il y en avoit trois qui servoient comme d'avant-garde aux quatre autres, qui étoient postés derriere. Le premier corps étoit composé des troupes du Bedakan au nombre de trente mille hommes de cavalerie. Il avoit pour chef le Prince Mahmoud Can fils du dernier Can du Zagataï. L'Emir Soliman Cha étoit fon Lieutenant général. Le second corps étoit de soixante & dix mille hommes d'infanterie du Royaume de Condoz; il étoit commandé par le Mirza Mehemet Sultan, second fils de l'Empereur. Le troisième composé des

DE TAMERLAN, LIV. IV. 263. Hordes de Beiram, de Gelair & de Selda, au nombre de quarante mille hommes de cavalerie, à la tête duquel étoit le Mirza Mirancha fils aîné de Tamerlan.

Derriere cette avant-garde, qui pouvoit passer pour une armée trèsforte, étoit posté l'Empereur avec un corps de soixante mille hommes des. plus braves Cavaliers Usbecs & Zagataïens, & des troupes du Maurenahar & du Mazendran, Derriere ce corps, qui faisoit le centre de l'armée, étoient rangés trois autres corps, l'un étoit de Corasseniens sous le commandement de l'Emir Hadgi Seifeddin, premier Ministre de Tamerlan, homme d'une prudence consommée, & qui depuis long-tems avoit toute la confiance de l'Empereur.Le second, de quarante mille hommes du Cabulestan & de Candahar commandés par le Prince Omarcheik, & le troisiéme des troupes d'Andecan, à la tête desquels étoit l'Emir Sarbouga, qui avoit pour Lieutenant général l'Emir Codad Hussein.

L'armée de l'Empereur des Russes étoit forte de trois cens mille. hommes. Tocatmich la rangea en trois corps de cent mille hommes chacun. Il mit son infanterie dans le centre, & la cavalerie sur les deux aîles. Ses gens de pieds consistoient dans un amas de Siberiens, d'Ossiaques, de Samoyedes & d'autres peuples des environs d'Astracan. Sa cavalerie, qui étoit à l'aîle droite, étoit composée de Circasses, de Calmacs, des Tartares de Crim, de Bogdoï. La troupe qui composoit l'aîle gauche étoit tirée des peuples qui habitent sur les bords du Tanaïs,

naïs, du Jaïc & des environs des Palus Méotides. La plûpart de ces corps étoient commandés par des Princes du Sang royal de Touchican, descendans de Genghiscan. L'Empereur des Russes avoit pour Lieutenant général Ali & Soliman, Sesi Gangorat, Chess des plus illustres familles des Mogols.

Les deux armées étant ainsi disposées, avant que de donner le signal du combat, Tamerlan sit faire la priere pour demander la victoire au Ciel. Il avoit auprès de lui l'Emir Seid Bereké, ce Santon dont nous avons parlé au commencement de cette Histoire. Il avoit quitté sa solitude, & s'étoit attaché à la personne de l'Empereur. Cet Iman animé d'une espece de sureur prophétique ayant récité avec vivacité le premier Chapitre de l'Alco-Partie 1.

ran, prit de la terre qu'il jetta aux yeux des ennemis, en souhaittant que leurs faces fussent noircies par l'affront de la désaite. Ensuite de quoi il dit tout haut à Tamerlan, « Va où il te plaira. Tu seras victo- » rieux ».

Les instrumens guerriers ayant sonné la charge, on entendit dans les deux armées le grand cri Alla-Echer. L'Avant-garde de Tamerlan s'ébranle la premiere. Il y avoit un Terrain glissant en pente entre les deux Armées, & il falloit monter pour aller à celle des Russes, qui avoit ainsi l'avantage du Terrain. Les Troupes du Bedakan qui attaquerent les premieres, se trouverent rompues & hors d'haleine. Mahmoud Can qui les commandoit sut blessé d'un coup de stéche dès le commencement du combat. Les

DE TAMERLAN, LIV. IV. 267 Mécrites plus habiles à marcher dans les montagnes qu'à combattre de pied ferme, plierent. Temour Aglen qui s'apperçut de leur défordre, les poussa vivement à la tête de trois Régimens Circasses. Tout ce Corps couroit risque d'être défait, si Tamerlan n'eût promptement fait avancer les Troupes du Condos. Elles prirent les Circafsiens en flanc; ce qui donna le tems aux Mécrites de prendre haleine. Tocatmich ayant vû le succès de cette premiere charge, fit avancer son corps de bataille qui se trouva opposé aux Troupes que commandoit Tamerlan. La disproportion étoit trop grande pour balancer long-tems le succès. Les Troupes de Tamerlan qui étoient au centre de son Armée, étoient l'élite de ses gens, tous foldats aguéris & accoutumés depuis long-tems à vaincre, au lieu que les Troupes Russiennes n'étoient pour la plûpart que de nouvelles levées; aussi surent-elles bientôt désaites. Les Usbecs animés sirrent un carnage épouvantable de Sibériens, d'Ossiaques & de Tingoeses.

Ce n'étoir point sur ceux-là que l'Empereur des Russes avoir le plus compté. Toute sa consiance étoit dans son aîle droite, où se trouvoient les Circasses, les Calmacs & les Tartares de Crim. Le seul aspect de ces Soldats étoit effroyable, surtout celui des Calmacs, qu'on ne peut envisager sans horreur. Ils sont d'une stature beaucoup au-dessus de l'ordinaire. Ils ont les épaules & la poitrine larges, leur visage est de près d'un pied en quarré sans régulariré & sans proportion; le nez est petit,

DETAMERLAN, Liv. IV. 269 écrafé, & à peine s'apperçoit-il quand on est auprès d'eux. Ils ontl'air séroce & hideux; ce sont tous de bons hommes de cheval, adroits archers, & maniant le cimeterre avec autant de force que de dextérité.

Tocamich voyant Tamerlan fort échauffé après son Infamerie dont le nombre seul pouvoit l'occuper, sit faire un mouvement à son aîle droite, & alla prendre en flanc les Corasséniens & les Troupes d'Andecan. L'Emir Seiseddin, & le Prince Omarcheik les reçurent avec valeur; mais les terribles Circasses saissant plier tout ce qui se présentoit devant eux, rompirent entierement ces corps, & s'étant rendus maîtres du Terrain, ils se rangerent en bataille derriere l'armée de Tamerlan qui se trouvoit coupée par les Russes.

Le Can Mogol ayant pris garde

à cette manœuvre, quitta les Ossiaques qu'il poursuivoit; & ayant rassemblé les plus braves Emirs Zagataïens & un Régiment d'Usbecs avec les troupes du Cabulestan & du Candahar, qui n'avoient point encore combattu, sit volte-face, & attaqua le corps triomphant des Circasses & des Calmacs. Il y eut là un carnage épouvantable, les uns s'obstinant à conserver leur avantage, & les autres s'efforçant de regagner le terrain qu'ils àvoient perdu.

Les deux Empereurs couroient de toutes parts pour animer leurs foldats & pour envoyer du secours aux endroits qui paroissoient les plus foibles; ils se cherchoient mutuel-lement, & s'appelloient à grands cris: ils se trouverent enfin en présence l'un de l'autre. Tamerlan étoit monté sur un Cheval bay d'une vivacité

& d'une promptitude extraordinaire. Il étoit revêtu d'une cuirasse d'acier poli relevée d'or, le casque ombragé d'un grand pannache couleur de seu. Tocatmich montoit un puissant cheval Tartare, noir, marqueté de taches blanches, il avoit une toque de maille dont la tissure étoit d'or, le casque orné de plumes noires & surmonté d'une grande aigrette où brilloient quantité de pierreries.

« Le moment est donc venu ( s'é» cria Tamerlan ) où je puis punir
» l'ingrat Tocatmich de toutes ses
» perfidies ». En disant ces mots, il
lui lança un javelot qu'il tenoit à la
main, Tocatmich l'esquiva, & le
javelot alla blesser derrière lui un
Prince de la maison de Touchican.
Le Souverain des Russes irrité, s'avança le cimeterre haut, & en déchargea un coup si pesant sur le cas-

272 que de Tamerlan, qu'il en baissa sa tête jusqu'à l'arçon de la selle. Mais s'étant bientôt remis, il auroit sans doute fait repentir Tocatmich de fon imprudence, si un gros de Circasses étant survenu ne les est empêché de pousser plus loin le combat. Les Russes & les Mogols intéressés chacun à la vie de leurs Empereurs, ne leur permirent plus de de se rejoindre: mais s'étant acharnés mutuellement les uns contre les autres, on vit en peu de tems couler des torrens de sang qui inonderent le champ de bataille.

Le combat qui avoit duré depuis le lever du Soleil, jusques bien après midi, en laissoit encore le succès indécis, lorsqu'un bruit s'étant répandu parmi les Russes, que leur Souverain avoit été pris, y sema le découragement & la terreur. Les Esca-

DE TAMERLAN, LIV. IV. 273 drons qui jusques là avoient combattu de pied ferme, se relâcherent insensiblement. Le désordre s'y mit, & bientôt après on leur vit tourner le dos. Les Mogols qui commençoient à se lasser, reprirent une nouvelle vigueur, & donnerent de tous côtés sur les suyards avec une telle furie, que la campagne fut en peu d'heures couverte de morts. Le Can des Russes au désespoir courut en vain à toutes brides pour se faire voir, & pour les ramener au combat. Tous ses efforts furent vains. La frayeur, dont ils étoient saiss, ne leur laissoit de mouvement que pour fuir.

Pour comble de malheur Tocatmich fut atteint d'une fleche, qui lui fit une blessure prosonde à la cuisse; la quantité du sang qu'il perdit le faisoit chanceler sur la selle. Deux

Ecuyers Circassiens, ses domestiques, qui ne l'avoient point abandonné pendant le combat, le voyant fur le point de tomber en foiblesse, le saisirent & le descendirent à terre le plus doucement qu'ils purent; ils le coucherent à terre sous des arbres; & un d'eux fort adroit lui tirà la fleche qui étoit demeurée dans la playe. Ils la lui banderent du mieux qu'ils purent; & comme il n'y avoit pas un moment de tems à perdre pour éviter de tomber entre les mains des vainqueurs, les Ecuyers le remirent promtement à cheval, & se mettant tous deux à ses côtés pour le soutenir, ils chercherent à le tirer d'un lieu si dangereux. Tocatmich souffroit cruellement : mais la crainte de se voir prisonnier lui donnoit de nouvelles forces.

Cependant la nuit furvint; Ta-



DE TAMERLAN, LIV. IV. 275 merlan maître du champ de bataille, campa dans la propre tente de l'Empereur des Russes; on lui amenoit à chaque instant de nouveaux prisonniers. Il demandoit sans cesse où étoit Tocatmich. La nuit l'avoit surpris dans sa fuite, & les forces lui avant manqué, les Ecuyers avoient été obligés de le descendre de cheval; il étoit sous un arbre, couché presque sans sentiment & prêt à rendre l'ame. La foif le tourmentoit encore plus que sa blessure. Il n'y avoit point d'apparence de le soulager dans un lieu désert, où il n'étoit pas même sûr de se découvrir à qui que ce fût. Cependant l'extrémité où se trouvoit le malheureux Can, fit passer ses amis par-dessus toute autre considération. Un des Ecuyers se détacha; & montant à cheval, chercha s'il ne se trouveroit point quelqu'un

à qui on put se confier. Il apperçut de dessus une hauteur du feu & de la clarté à travers des arbres. Il y courut. Il trouva la hutte d'un Tartare qui y demeuroit tranquile avec sa famille. Charmé de cette découverte. il entra; & malgré la frayeur que sa vûe causa à ces bonnes gens, il les détermina à lui donner les fecours dont il avoit besoin pour son maître, en se donnant cependant bien de garde de découvrir sa qualité. Il mena deux hommes avec lui, & ayant coupé des branches, ils en firem une espece de brancart; on y coucha l'Empereur, & on le porta dans cette cabane. Là on pensa la playe, & il prit quelque rafraîchissement.

C'en fut assez pour lui sauver la vie; mais il n'en étoit pas de même de sa liberté: comme il n'étoit guéres possible de le mettre en route

DE TAMERLAN, LIV. IV. 277 dans un lieu si exposé aux courses des vainqueurs qui poursuivoient toujours les fuyards, il n'y avoit point de sûreré pour Tocatmich jusqu'au-delà du Volga qui étoit à plus de trente lieues du champ de bataille. On entendoit à tous momens des cavaliers courans dans ces déserts sans sçavoir s'ils étoient amis ou ennemis. Un des Ecuyers se hasarda de prendre langue. Il trouva par bonheur un gros de Circasses qui étoient des propres Gardes du Prince. Ceux-ci informés du dangereux état où étoit leur Maître, accoururent promtement à la Cabanne où il étoit couché. Comme ils tenoient conseil sur les moyens de le tirer d'un lieu si dangereux, un de ses Gardes dir qu'il y avoit assez près de là quelques chariots de bagages de ceux dont les Tartares du désert se

servent pour le transport de toutes leurs ustencilles de famille. Il ajoûta qu'il falloit y transporter le Can: le Tartare chez qui il étoit logé, s'offrit à conduire le chariot par des routes détournées & inconnues à tout autre qu'aux personnes qui avoient quelque rapport dans ce lieu. L'expédient fut approuvé. Sur le champ on remit l'Empereur sur le brancart que les Gardes portoient successivement. On arriva jusqu'à l'endroit où étoit le chariot. L'on y coucha Tocatmich. Un gros de ses Gardes qui s'étoient ralliés, l'entourrerent, bien résolus de désendre leur Souverain jusqu'au dernier soupir.

La voiture alloit lentement, & s'écartoit des routes fréquentées. Elle fut quatre jours en marche, & arriva enfin fur les bords du Volga. On sçait que c'est une des plus grandes

DE TAMERLAN, LIV. IV. 279 rivieres de l'Asie. Elle prend sa source dans la Moscovie, & va se décharger dans la Mer Caspienne. Il n'y avoit ni batteaux ni sûreté d'en attendre, ni espérance d'en trouver. Les Circasses accoutumés à traverser les rivieres les plus rapides à la nage, ne s'embarrassoient pas pour eux; mais l'Empereur Russe n'étoit pas en état de faire à cheval un pareil trajet; cependant la nécessité pressoit. Les Gardes firent promtement un radeau qu'ils couvrirent de feuillages & sur lesquelles ils étendirent quelques peaux qui leur servent de felles. Les plus adroits & les plus forts se jetterent à la nage sur leurs chevaux & tirerent le radeau tout entouré des autres Circasses qui l'accompagnoient en nageant. La rapidité du fleuve fit perdre quelques Cavaliers. Cependant le ra-

deau passa heureusement. Il n'étoit encore qu'au milieu du fleuve lorsqu'un gros de Mogols parur derriere eux sur le rivage. Un quart d'heure plûtôt, ils étoient maîtres de la personne du Can des Russes. Plusieurs décocherent des fleches sur le radeau, mais il étoit trop éloigné pour être atteint. Quelques Cavaliers Tarrares se jetterent à la nage pour le poursuivre: mais ils eurent bientôt lieu de se repentir de leur témérité. Ils périrent par le glaive des Cava-1iers Circasses. C'est ainsi que Tocatmich Can évita encore pour cette fois le plus grand danger qu'il eût courn de sa vie.

L'Armée Mogole resta huit jours sur le champ de bataille, occupée à ramasser les dépouilles des vaincus, que plusieurs détachemens poursuivirent, & dont il sur fair un grand massacre,

DE TAMERLAN, LIV. IV. 281 massacre, surtout aux environs du Volga qui fut plus d'une fois teint du sang de ces infortunés. Tamerlan avoit espéré de finir cette guerre par la prise de Tocatmich; mais voyant qu'il lui avoit échappé, il se détermina à le poursuivre jusqu'aux frontieres les plus reculées de ses Etats. Cependant incertain du lieu dans lequel ce déplorable Can se seroit retiré, il partagea son Armée en plufieurs corps. Les uns furent envoyés dans les vastes déserts de la Sibérie : d'autres pénétrerent dans les épaisses forêts du Boular, & ravagerent tout le pays jusqu'aux côtes de l'Océanténébreux. Ils en capporterent un butin immense en or, en argent, enfourures précieuses, en captifs de l'un-& de l'autre sexe. Mais ils n'apprirent: aucune nouvelle de Tocamich.

Tamerlan ayant réuni ses Trou-

pes, résolut de passer dans la Russie Européane, pour ne laisser aucun endroit de ce grand Empire à couvert des effets de sa colere. Après s'être muni des provisions nécessaires, il se mit en chemin par le grand désert qui conduit au Boristene, que les Tartares appellent le fleuve Onzi. plus connu aujourd'hui sous le nom de Nieper. C'est un fleuve qui prend sa squrce dans des montagnes assez proche de Moscow, & qui après avoir arrofé plusieurs pays tant de la Russie que de la Pologne & de la Lithuanie, se jette dans la Mer Noire au Golfe d'Ilmien dans la Chersonnese Taurique. Quoique ce soit une des plus grandes Rivieres de l'Europe, elle n'est cependant pas fort propre à la navigation, étant semée en plusieurs endroits de grasses roches qui intercompent sort cours, &



DE TAMERLAN, LIV. IV. 283 qui forment plusieurs cascades, que les seuls Cosaques sçavent franchir dans leurs petits bateaux sur lesquels ils sont des courses aux environs des places de la Mer Noire.

L'Empereur Mogol avoit eu avis que le Can des Russes s'étoit réfugié dans une des Isles du Boristene. Elles font situées au-dessus de la Riviere de Czermelik, qui se jette dans le Nieper. Il y en a près de dix mille, dont les unes sont d'un terrain ferme & habitable, les autres ne sont que des marécages tout couverts de roseaux. C'est dans ces Isles que les Cosaques, dits Zaporouski, font leur demeure, & où ils portent tout le pillage qu'ils font dans leurs courfes continuelles. Ces peuples dont le nom en langue Lithuanienne signifie Chevreuils, imitent fort ces Animaux par la légereté de leur cour-Aaii

se. Les Cosaques sont grands, de belle taille, robustes, agissans, amateurs de leur liberté, infatigables, hardis, bons foldats, mais yvrognes, traîtres & perfides. Il y en avoit trente à quarante mille en Armes aux environs de Makirmen, bourg sur le Boristene, & ils étoient commandés par Bikiaroc, chef de réputation parmi eux. C'étoit peu pour arrêter Tamerlan. Ils oserent cependant lui présenter la bataille. Ils soutinrent le choc avec fermeté, & ils firent connoître au Mogol qu'il n'y avoit que 1e seul nombre qui lui donnât quelque avantage sur eux. Mais que pouvoient faire quarante mille hommes d'Infanterie contre une Armée si formidable de Cavaliers Tartares, Leur ressource sur de se résugier dans leurs roseaux où ils s'enfuirent avec une légereté qui faisoit voir qu'ils ne déDE TAMERLAN, Liv. IV. 285 mentoient point le nom qu'on leur avoit donné.

Le Can Mogol piqué de ce qu'ils avoient osé lui résister, entreprit de les forcer dans leur asyle qu'ils croyoient impénétrable. C'eût été une témérité de les poursuivre dans ces marécages, dont eux seuls sçavoientles issues. L'Empereur pritun chemin plus court. Ayant partagé sa cavalerie en une infinité de petits corps, il les fit passer à la nage les bras de la Riviere qui formoient ces petites illes, & il ordonna de mettre le feu aux rofeaux qui couvroient les Cosaques. On vit en peu de tems un embrasement général. Ces Peuples Aquatiques chassés par le feu, & pressés par le glaive de leurs ennemis ne trouverent de ressource que l'eau. Ils se jetterent dans les canaux du Nieper, d'où ils cherchoient

à se résugier dans les lieux où l'incendie ne s'étoit point encore communiqué. Mais ils ne pouvoient suir qu'en nageant sous les yeux des Tartares, qui les perçoient à coups de steches, ou qui les assommoient de leurs masses d'armes. Bikiaroc sut pris comme il tâchoit de se sauver. On apprit de lui qu'il étoit saux que Tocatmich Can se suir résugié dans les Isles du Boristene, & qu'il y avoit plus d'apparence qu'il s'étoit retiré dans les sôrets du Boular.

Sur cet avis, l'Empereur partagea son Armée en deux corps. Il en donna un de cent cinquante mille hommes à son fils le Mirza Mirancha, auquel il ordonna d'aller à la ville de Moscow, & de s'en rendre maître. Il garda l'autre pour lui dans la résolution d'aller à Astracan, voulant en même tems s'emparer des

DE TAMERLAN, LIV. IV. 287 deux plus fortes places de toute la Russie. Le Mirza quittant le Boristene, s'avança vers le Tanaïs. Ce fleuve qu'on appelle aussi le Don, outre sa grandeur, est encore sameux en ce qu'il sépare l'Europe d'avec l'Asie. Il prend sa source dans le Lac Juvannovo, & après un fort long circuit, il se jette dans les Palus Méotides, proche d'une Ville à laquelle il donne son nom. On trouva encore là un corps de Cosaques appellés Donski, différens des Zarouski, & ainsi nommés parce qu'ils habitent les environs du Don ou du Tanais. Le Mirza les poursuivit & les poussa jusqu'à la ville de Coresch sur les frontieres de la Pologne. Les Tarrares la prirent de force, & y mirent tout à seu & à sang; le Mirza reprit ensuite sa route, & se présentar devant Moscow.

Cette Ville qui a donné son nom. à toute la Moscovie, l'a reçu ellemême du nom de la Mosca riviere qui l'arrose. Elle étoit alors séparée en quatre parties, qui composoient chacune comme une ville particuliere, chacune ayant son enceinte de murailles, outre l'enceinte générale qui les enfermoit toutes quatre. Elle étoit fort peuplée. Il y avoit plus de quarante mille maisons, & quantité d'habitans fort riches, par le grand commerce qui s'y faisoit au moyen de la Mosca & de l'Ovo, deux grandes Rivieres qui se déchargent dans le Volga. Cette Ville plus négociante que guerriere, n'étoit pas en état de soutenir un siege contre une armée victorieuse, dont la réputation avoit jetté la terreur dans tous les esprits. Le Mirzas'en rendit maître sans beaucoup de peine : il l'abandonna.

l'abandonna au pillage de ses soldats qui y exercerent toutes sortes de cruautés, y mirent le seu, & la réduisirent presque sonte en cendre.

Pendant cette expédition, l'Empereur Tantare s'avançoit de son côté vers Astracan; cette Ville est située dans une Ille que forme le Volga, au-deffus de son embouchure dans la Mer Caspienne, située sous le quarante-fixiéme dégré de lavitude. Elle est sujette toute à la sois aux chaleurs qui y sont grandes pendant l'oté, & aux rigueurs du froid qui y est extrêmement violent durant l'hiver. Elle appartenoit pour lors aux iNogays qui relevoient copendant du grand Can de Russe. Ceux de ces peoples qui demeurent à la campagne sont fort misérables. Ils habitent dans des huttes de figure ronde, & qui n'ont guéres plus de Partie I.

## 200 Historre

dix pieds de diametres. Les cloisons ne sont que de pieux plantés en terre entrelacés de roseaux, & couverts de peaux & de pieces de gros feutres, jointes ensemble avec des lanieres de cuir. Le haut est fait en dôme, dont le sommet a une ouverture en forme de trappe, qu'ils ouvrent ou qu'ils ferment suivant le befoin. Ils n'ont pas d'autre cheminées. Ils se rassemblent durant l'hiver dans ces cabanes, où ils font du feu avec ce qu'ils peuvent ramasser de brossailles dans les buissons. Au défaut de bois qui est rare aux environs, ils se servent de fumier d'animaux desséché; ce qui fait une fumée épaisse. Ils la laissent d'abord s'évaporer en ouvrant la trappe supérieure, après quoi ils la referment avec une piece de feutre pour y conserver plus longtems la chaleur. Ils se rangent pêle

mêle autour du foyer, sans observer ni bienséance ni propreté, & passent ainsi l'hiver dans l'ordure. Lorsque la saison s'est adoucie, ils sortent en campagne, & s'exercent à la chasse & à la pêche. Le poisson & le gibier qui y sont en abondance, sont toute leur ressource.

Les Habitans de la Ville sont beaucoup plus à leur aise. Les maisons y sont belles & solidement bâties. La commodité de la Mer Caspienne a toujours rendu cette Ville sort commerçante. Elle est fréquentée non-seulement par tous les peuples de la Russie, mais encore par les Persans, les Arméniens, & même les Indiens qui y abordent sur de petits vaisseaux, & y apportent toutes les richesses de leur pays, de l'or, de l'ivoire, des épiceries, des diamans, & toutes sortes de pierres Bb ij

Histo dix pieds ac fons ne font que en hiver, eaucou verts de pears feutres, jo lanieres 🖟 reufés autodôme. √ corme un rempart ture né aidée de la saison, VIP core plus considérable pen-A l'hiver. Car aussitôt que la riviere est glacée, les habitans la rompent par morceaux, & des pieces de glaces construisent une espece de mur sur les bords du fossé. Ils jettent dessus quantité d'eau à l'entrée de la nuit, de sorte que le vent froid venant à souffler sur cette eau incorporée avec la glace, l'affermit si bien qu'il ne paroît ensuite qu'une muraille glacée & d'une seule piéce. .. Celui qui commandoit pour lors

RLAN, LIV. IV. 295 & promit de récomvice comme il le Ttil entra dansAfs portes. Il étoit parce que les

plus ardens

ns le tems

es irrup,-

ts man-

vent.

curavoit A

es deux Princes avoient quelque tems v. ne intelligence; mais le ca étoit ambitieux, ayant voulu em, les

ter sur le territoire de l'aîné, ils s'é. toient fait long-terns la guerre. Le cadet ne se sentant pas assez fort, avoit appellé Camareddin Roi des Gétes, à son secours. Celui-ci étoit venu volontiers; mais après lui avoir aidé à dépouiller son frere, il le dépouilla ensuite lui-même, &

sur le plus léger prétexte il lui ôta la couronne & la vie. Cet Etat étoit

passé depuis au Can des Russes, dans l'Empire duquel il avoit été incorporé. Mahmoud avoit été élevé tour jeune à la Cour des Cans de Russe, & Tocatmich par le souvenir de son ancienne origine, mais contre les loix d'une saine politique, lui avoit donné le gouvernement d'un Etat que Mahmoud se souvernement par ses ancêtres.

Ce souvenir & l'espérance de se voir rétablisur le Trône de ses peres, lui sit oublier son devoir. Si tôt que Tamerlan se sût présenté devant Astracan, Mahmoud en sortir, & alla le trouver à son camp. Il lui présenta les cless de la ville, & le reconnur pour son Souverain. Tamerlan instruit de sa condition, le reçut d'abord avec de grandes démonstra-

DE TAMERLAN, LIV. IV. 295 tion d'amitié, & promit de récompenser un tel service comme il le méritoit. Cependant il entra dans Aftracan qui lui ouvrit ses portes. Il étoir irrité contre cette ville, parce que les Nogays avoient paru les plus ardens au ravage du Zagataï dans le tems que les Gétes y faisoient des irruprions si fréquentes. Il donna des marques cruelles de son ressentiment. Car avant fait faire main basse sur les habitans au moment qu'ils s'y attendoient le moins, il en sit périr la plus grande partie, & ruina Astracan. Il fit arrêter en même tems le Gouverneur Mahmoud, & le fit noyer fous la glace du Volga; juste récompense de sa trahison & de sa lâcheté.

Là Tamerlan eut des nouvelles certaines de la mort de Tocarmich grand Can de Russie. Ce malheu-

reux Prince s'étoit effectivement réfugié dans les fôrers du Boular: mais la fatigue & le chagrin ayant envenimé sa playe, il se vit à l'extrémité. Il n'avoit point d'enfans à qui il pût laisser sa couronne, & d'ailleurs ses Etats si vastes étoient depuis bien des années dans la plus affreuse désolation. Il ne se trouva pour lors auprès de lui que Timur Aglen un des Princes de la maison de Touchi à qui cette fuccession devoit retourner suivant les loix de Genghiscan. Tocarmich le sit approcher de son lit, & prenant fon anneau royal, seul ornement qui fût alors à sa disposition: « Voilà, lui dit-il en le lui pré-» sentant, tout ce qu'il a plu à la for-» tune de me laisser. Je souhaite qu'el-» le foit plus constante à votre égard » qu'elle ne l'a été au mien. Je me

paru. J'ai offensé mon biensaicteur paix telle qu'elle puisse être; faites-pourvoire bonheur, c'ai connoître mes derniers senti-mens; & si vous le pouvez, vivez avec moins d'ambition que moi ».

Ce furent les dernieres paroles de l'Empereur des Russes. Timur Aglen dépêcha un exprès à Tamerlan, qui parut donner des larmes au sort d'un Prince qui l'avoit forcé malgré son inclination à le rendre malheureux. Il sit assûrer Timur Aglen de sa bienveillance, & l'invita à le venir trouver. Il se sit cependant couronner lui-même Empereur de toute la Russie, voulant réunir sur sa tête tous

# 8 Histoire

les titres de Genghiscan. Ces vastes Etats étant parfaitement soumis, Tamerlan songea à reprendre le chemin de Samarcande. Il ramena avec lui une prodigieuse quantité de butin, porté sur les traineaux Moscovites, & ensuite sur les chariots Tartares.

Fin du quatriéme Livre.

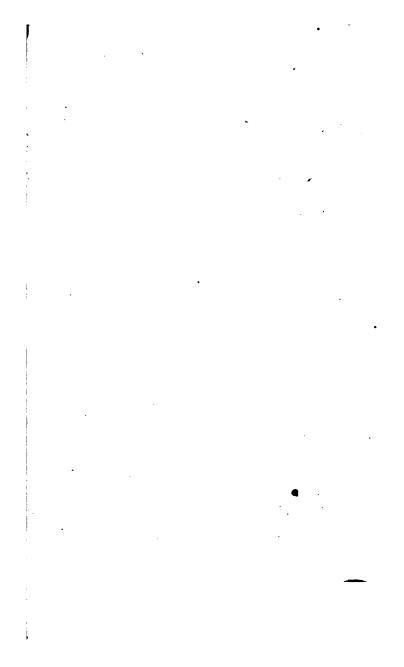

١ .•

,

•